

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## MÉMOIRES

DE

SULLY.

## MEMOIRES DE MAXIMILIEN

DE BETHUNE.

## DE SULLY,

PRINCIPAL MINISTRE

#### DE HENRI LE GRAND;

Mis en ordre, avec des Remarques.

PAR M. L. D. L. D. L.

Nouvelle Édition, revue & corrigée.

TOME II.



A LONDRES.

M. DCC. LXVII.

# TO NEV 1033 PUBLIC LIBRARY 178505A ASTOR, LENGX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1935 L.



## SOMMAIRES

DES LIVRES

CONTENUS

DANS LE SECOND VOLUME:

S O M M A I R E.
DU QUATRIÉME LIVRE.

**1**ÉMOIRES 1590-—1592: Soulevement dans l'armée de Henry, après la bataille d'Ivry: difsipation des finances. & autres causes qui l'empéchent d'en profiter. Villes prises & manquées. Prise des fauxbourgs de Paris : siège de cette ville : particularités sur ce siége : causes qui obligent. Henry à le lever. Le prince de Parme y amene une armée. Campement & autres détails militaires : faute commife par Henry: il oblige le prince de Parme à se retirer. Siége de Chartres. Avanture où Rosny court risque de la vie : il se retire chez lui, mécontent. Succès des armes de Henry IV : prifes de Corbie : Tome. II.

#### SOMMAIRES

Noyon, &c. Entreprise sur Mante, Expéditions du duc de Montpensier en Normandie. Préparatifs pour le siège de Rouen : fautes faites à ce siège : animosité mutuelle des corps & des officiers de l'armée de Henry : attaque , assauts, & autres particularités de ce siége. Le prince de Parme repasse en France avec une armée. Insolence des Seize. Henry s'avance à la rencontre du prince de Parme. Fntreprises où il est mal secondé par le duc de Nevers. Combat d'Aumale ; particularités & remarques sir ce combats. Henry leve le siège de Rouen: marches, campemens, rencontres & combat, aux environs de Rouen, entre lui & le prince de Parme : remarques sur ces combats. Belle action du prince de Parme, au passage de la Seine : l'Armée de Henry refuse de le poursuivre : raisons de ce refus. & réflexions sur ce sujet.



## SOMMAIRE

DU CINQUIÉME LIVRE.

MÉMOIRES 1592--1593. LExposé succinot de l'état des affaires dans les provinces de France, pendant les années 1591. & 1592. Brigues du comte de Soissons : son caractere. Abregé de l'histoire du duc d'Epernon : sa désobéissance, son caractére. Différens partis dans les provinces méridionales de la France: exposé concis de ce qui s'y passa. Siége de Villemur, Siége d'Epernai, où le maréchal de Biron est tué : son éloge. More du prince de Parme. Rosny se remarie, & se retire mécontent : cause de ce mécontentement. Il intercepte les mémoires des négociations entre la ligue & l'Efpagne: détail & examen de ces piéces: tiers-parti formé en France : ceux qui le composoient, & quel étoit leur objet. Henry prend conseil de Rosny: circonspection & sage conduite de tous les deux: entretiens entr'eux, où Rosny l'améne à se convertir: Henry sonde les Protestans sur cette résolution. Conférences de

Rosny avec Bellozane, les deux Durets & du Peron. Conditions offertes par la ligue, à Henry: dans quel dessein: rejettées. Etats de Paris: projet du prince de Parme mal exécuté, désunion des chefs Catholiques dans ces états: leurs brigues & leurs artifices, pour se supplanter mutuellement : arrêt du parlement de Paris, & zèle de ses membres. pour l'honneur de la couronne. Conférence de Surêne : tréve. Sagesse & habileté de Henry à profiter des dissentions entre les chefs de la ligue. Conduite de Villeroy & de Jeannin. Difficultés pour la conclusion : sages conseils donnés au roi par Rosny. Siège de Dreux , pris par le moyen de Rosny. Henry leve tous les obstacles à sa conversion: particularité fur son abjuration.

#### SOMMAIRES

#### DU SIXIÉME LIVRE.

MEMOIRES 1593—1594. Conduite de Henry avec le pape, l'Espagne, la ligue & les Huguenots, après son abjuration. Autre tréve. Aressices de l'Espagne. Attentat de Barriere.

contre la vie de Henry: jésuites accusés & justifiés à cet égard. Rosny commence à négocier avec l'amiral de Villars, pour le détacher de la ligue. Fescamp surpris par un moyen extraordinaire: affaire pour ce fort. Plusieurs villes se rendent à Henry. Voyage de Rosny à Rouen: détail de ses négociations avec Villars : caractere de ce gouverneur. Rosny est employé par Henry à raccommoder le duc de Montpensier`avec le comte de Soissons, & à rompre le mariage de celui-ci avec Madame : Il va voir la duchesse d'Aumale à Anet. Suite de ses négociations avec MM. de Villars, de Médavy & autres : le traité avec Villars est conclu, après bien des obstacles. Henry est reçu dans Paris: circonstance de cette reddition: traits de générosité & de clémence de ce prince. Accommodement de Villeroy. Troisiéme voyage de Rosny à Rouen : Villars en chasse les deputés de l'Espagne & de la ligue : cérémonie avec laquelle Rouen se tend au roi. Conditions que met Rosny aux gratifications qu'il reçoit du roi. Villars vient trouver Henry : trait de sa generosité. Lyon se soûmet au roi , malgré le duc de Nemours ; Poitiers , Cam-**A**iij

#### SOMMAIRES

bray & autres villes en font autant. Prise de la Capelle, par les Espagnols. Comméncement du siège de Laon: affaires qui obligent Rosny à revenir à Paris: entretien qu'il a avec le cardinal de Bourbon. Il soûtient les jésuites dans leurs procès contre l'université & les curés de Paris. Il retourne au siège de Laon: suite de ces siège: travaux & satigues de Henry. Grand convoi des Espagnols désait par Biron: Rosny se trouve à c: combat. Mécontentement que Biron donne au roi. Les Espagnols tentent inutilement de jetter du secours dans Laon.

#### SOMMAIRES

#### DU SEPTIÉME LIVRE.

Sujets de mécontentement de Henry contre le duc de Bouillon: cause du voyage de Rosny à Sedan: entretiens qu'il a avec Bouillon, dans lesquels il pénétre ses desseins & son caractère. Prise de Laon. Expéditions militaires en dissérens endroits du royaume, entre le parti du roi & celui de la ligue. Desseins

du duc de Mayenne sur la Bourgogne. Mort du cardinal de Bourbon. Mort du sur intendant d'O: son caractére. Caractére de la duchesse de Guise. Le duc de Guise fait son traité avec le roi: apologie de Rosny sur ce traité : services rendus à sa majesté par le duc de Guise. Caractére de Sancy, comte d'Aliboust. Changemens dans le conseil des finances: principes & réflexions sur la finance. Henry déclare la guerre à l'Espagne, contre le conseil de Rosny. Il est blessé par Jean Châtel: particularités sur cet attentat, & sur le bannissement des jesuites. Motifs qui déterminent Henry à marcher en Bourgogne. Rosny se brouille avec le conseil des finances. Desertion du comte de Soissons : insulte saite à Rosny par ses officiers. Campagne en Picardie : défaite des Fran-çois à Dourlens : mort de l'amiral de Villars. Campagne en Bourgogne, glorieuse pour Henry IV. Journée de Fontaine - Françoise. Conditions sous lesquelles le pape donne l'absolution à Henry: examen de la conduite du cardinal d'Ossat. Henry passe en Picardie: pertes qu'y fait la France. Complot

viij SOMMAIRES

des grands du royaume, déclaré au roi par le duc de Montpensier. Bouillon est envoyé à Londres. Jalousie & haine du conseil des finances contre Rosny.





## MEMOIRES

DE

#### SULLY.

#### LIVRE QUATRIÉME.

E même jour que le roi gagna la bataille d'Ivry, son parti remporta aussi une victoire en Auvergne, (1)

1590.

où Randan commandoit les troupes de la ligue; mais il semble que la fortune, en donnant à ce prince des succès qui suffisoient à le mettre en possion de plusieurs couronnes, se plût en même tems à faire naître des circonstances qui en empêchoient l'effet

LZ A

<sup>(1)</sup> A Issoire. Voyez | Jean-Louis de la Roen le détail dans Cayer | chesoucaut, comte de ibid. 329. De-Thou, & c. | Randan.

1590.

& ne lui laissoient de ses victoires que la seule gloire d'avoir vaincin. Après la bataille d'Ivry, la terreur & la consternation étoient si grandes dans tout le parti de la ligue, que le roi attentis cette sois à prositer de tous ses avantages, sembloit ne pouvoir manquer d'en retirer de fort grands. Il ne s'attendoit pas à se les voir ravir par la mutinerie générale de son armée : les Suisses sur-tout resusérent nettement de faire un sent pas en avant, qu'ils n'eussent été payés auparavant des sommes que le roi leur devoit.

Ce prince n'avoit alors ni argent, ni moyens prompts d'en recouvrer; il vint à Mante, pour en demander au surintendant des finances. Cet homme qui en secret haïssoit mortellement le roi, & ne voyoit ses succès qu'avec chagrin, se plaisoit à augmenter son embarras & n'avoit que la même réponse à faire à toutes ses instances. Dans ce tems de consusion où les deniers royaux étoient en proie au premier occupant, les finances étoient fort difficiles à conduire, & les revenus du roi sussi-

Livre Quatriéme. 3. soient à peine à l'avidité des financiers, qui ne fait que s'accroîrre ordinairement par la misére publique Une autorité absolue, qui seule ent pu y mettre un frein, manquoit à Henri, & il manquoit encore davantage des moyens de les convaincre de malversation, parce qu'il n'avoit en ce tems-là aucune teinture, même la plus légère des affaires de finances. Il entra pourtant comme malgré lui dans un détail qui lui devenoit nécessaire, & il obligea (2) d'O de lui remettre certaines sommes, qu'il ne sut pas difficile de lui faire voir qu'il avoit touchées, dont il se servit pour appaiser le soulévement de ses soldats; mais pendant ce tems là il se passa du moins quinze jours, pendant lesquels le roi ne put sortir de Mante, ni par conséquent profiter de sa victoire,

Je me souviens d'avoir entendu dire à ce prince, qu'il se voyoit en ce

A vj

<sup>(2)</sup> François d'O, furintendant des fifeigneur d'O, de nances, gouverneur Maillebois, de Fresde Paris & Isse de Paris de Isse de Paris de Isse de France. Il en sera encore parlé dans la premies gentilhomme de la chambre,

vie, en situation de pouvoir convertir ses désirs en desseins. » J'ai eu souvent » des désirs, disoit-il, mais je n'ai » pas encore trouvé la faison de for- » mer des desseins. » Il prenoit ce dernier terme dans la signification que tout homme sage doit lui donner, pour un projet dont la prudence & la réslexion assurent la réussire. En ce sens, il est vrai que chacun peut souhaiter ce que bon lui semble, sans nuire à personne; mais il n'y a que les sous qui se jeuent dans des desseins sans sa-cilité ni apparence de les essectuer.

Pendant le séjour du roi à Mante, d'Andelot alla lui porter ses plaintes contre moi, & ce prince se donna la peine de venir à Rosny pour nous entendre tous deux. D'Andelot y sut généralement blâmé, & les railleries qu'il eut à essuyer des principaux officiers sur sa ridicule prétention, lui demeurérent si avant dans le cœur, qu'elles le firent passer dans le parti de la ligue. Il me parut qu'on ne me rendit pas la même justice sur le gouvernement de Mante, dont la prise sut presque le seul fruit de la bataille

d'Ivry. Le roi à qui j'avois demandé cette place, en gratifia les Catholiques à (3) mon préjudice, & je ne pus m'empêcher de faire éclater mes plaintes. J'avoue à ma confusion, que si j'avois fait une réflexion férieufe sur la situation où étoit alors le roi, prêt à être abandonné à chaque moment des étrangers faute de payement, & de ce qu'il avoit de catholiques, qui n'attendoient que l'occasion du mécontentement le plus léger pour s'éloigner de lui, je n'aurois point dû murmurer de ce qu'il accordoit à un Catholique peu affectionné à sa personne, ce qu'il refusoit à un fidéle serviteur. Il y avoit plus de grandeur à se contenter de l'amitié de ce prince sans effets, qu'à en recevoir des faveurs, qu'il étoit obligé d'accorder à la politique & à la nécessité des tems.

Tous les obstacles ayant été levés, le roi s'avança avec ses troupes, prit Dreux & marcha vers Sens, qu'il comptoit devoir se rendre par une intelligence pratiquée au dedans de la ville. Comme elle man-

<sup>(1)</sup> Ce gouvernement fut donné au jeune frere de M. de Rosny.

1590.

qua, Henry qui ne voulut pas s'être avancé inutilement jusques-là, & à qui on rapporta d'ailleurs que la place étoit dépourvue de munitions, en entreprit le siége. Il ne tarda pas à se trouver lui-même, par la malice de ses ennemis secrets, dans une diserte générale de tout ce qui lui étoit nécesfaire pour achever cette entreprise, & il sut obligé de l'abandonner. Pour en esfacer la honte, il publia qu'il ne levoit ce siége que pour aller investir Paris même, & il en prit la route par Corbeil, Meulan, Lagny & Saint-Denis, dont il s'empara chemin faisant

Villes d Fifle de France.

Je ne me trouvai à aucun de ces siéges, & mes blessures n'étoient même encore qu'à demi guéries, lorsque j'appris que le roi étoit devant Paris. Je ne pus tenir contre l'envie de voir cette expédition. Je partis, portant mon bras en écharpe & ne me soutenant qu'à l'aide de deux potences. Le roi ne se souvenant plus de mes plaintes, me reçut avec sa bonté ordinaire, & m'ordonna de ne pas m'éloigner de sa personne. Il me communiqua le dessein qu'il avoit formé sur Paris, dont il résolut d'em-

porter dans le même tems tous les 1590. fauxbourgs, afin d'ôter à la ville tous les moyens de subsistance qu'elle en tiroit, comme fruits, légumes, &c. Il sépara son armée en dix petits corps, pour les égaler au nombre des fauxbourgs qu'il avoit à forcer, & ayant choifi le tems de la nuit pour l'exécution, il se retira sur la montagne de Montmartre, pout être à portée de donner du secours à ceux qui en auroient besoin. Il se plaça dans l'abbaye, où il fut suivi non-seulement des blessés qui ne pouvoient parrager la gloire de cette nuit, mais encore de tous les vieillards & des gens de robe & de plume. Il me donna place à la fenêtre par laquelle il regardoit l'action, & il s'entretint pendant qu'elle dura avec Duplessis, (4) Rufé, de Fresne, d'Alibour & moi.

L'attaque commença à minuit par un bruit effroyable d'artillerie; auquel la ville répondant de son côté, il n'y a personne qui n'eût jugé que

<sup>(4)</sup> Duplessis Mor- de Fresne, secrétainy, Martin Ruse, res de la majesté. Aliseur de Beaulieu. & Pierre Forget ssieur soi.

1590.

cette ville immense alloit périr par le feu, ou par une infinité de mines allumées dans ses entrailles, Il n'y a peutêtre jamais eu de spectacle plus capable d'inspirer de l'horreur. D'épais tourbillons de fumée, au travers desquelles perçoient par intervalles, des étincelles ou de longues traînées de flammes, couvroient toute la surface de cette espéce de monde qui par la vicisfitude des ombres & de la lumiére, paroissoit plongé dans de noires ténébres, ou enseveli dans une mer de feu. Le fracas de l'artillerie, le bruit des armes & les cris des combattans, ajoutoient à cet objet tout ce qu'on peut imaginer d'effrayant; & l'horreur naturelle de la nuit le redoubloit encore. Cette scène dura deux heures entiéres, & finit par la réduction de tous les fauxbourgs, sans excepter celui de Saint-Antoine; quoique par sa grande étendue on esit été obligé d'en commencer l'attaque de fort loin. On bloqua les portes de la ville, en sorte que rien ne pouvant plus y entrer sans la permission de ceux qui les gardoient, le peuple se vit bientôt réduit à un excès de misére & de famine, dont je ne puis encore m'em-

pêcher de frémir.

On me permettra de passer rapidement sur cet endroit: je ne trouve aucun plaisir à m'étendre sur un objet si affreux. Le roi naturellement compatissant en fut touché. Il ne put soutenir l'idée de voir cette ville dont la providence lui destinoit l'empire, devenir un vaste cimetière. Il donna les mains fecrettement à tout ce qu'il crut pouvoir la foulager & ferma les yeux. sur tous les secours de vivres que ses officiers & soldats y faifoient entrer fréquemment, soit parcompassion pour des parens & des amis, soit en vue de faire acheter ce secours bien cher aux bourgeois. Il crut sans doute que par cette conduite il gagneroit à la fin le cœur des Parisiens. Il se trompa. On jouit de ses biensaits, sans cesser de le regarder comme l'auteur de la misére publique, & lorsque le prince de Parme fut arrivé, on insulta celui qui ne levoit le siège, que parce qu'il s'étoit montré trop sensible (5) aux malheurs des affiégés.

(s) M. de Pérefixe, autres sont aussi du Cayet, & plusieurs sentiment qu'il ne

Digitized by Google

#### MEMOIRES DE SULLY.

1590.

Pour justifier une action aussi blamée en soi par les gens du métier qu'elle sera louée dans son principe

tint qu'au roi d'em-|,, n'en font que les porter Paris de vive, tyrans; mais pour force, & qu'il résista , moi qui suis leur plusieurs fois aux cris "pere & leur roi, je & aux instances que ,, ne puis pas entenlui en firent ses sol-, dre le récit de ces ca-dats, sur-tout les Hu-, lamités sans en être guenots, parce qu'il "touché jusqu'au fond s'apperçut qu'ils cher- " de l'ame, & sans de-choient cette occasion de se venger du mar sacre de la Saint-Bar- Péref. 2. Part.

» dit Pérefixe, faifant faire à Henry

thelemi, en mettant Le cardinal de Gontout à feu & à sang dy, évêque de Paris, uns Paris. ayant été député pen-» M. de Nemours, dant ce siège, pour sofortir de Paris les des propositions de bouches inutiles, paix: "Je ne suis le conseil du roi "point dissimulé, leur s'opposa qu'on leur ,, dit - il, je dis ron-naccordat passage; ,, dement & sans mais le roi ayant ,, feintise ce que j'ai mappris à quelle hor- : sur le cœur....Je » rible nécessité ces ,, veux la paix, je la miserables étoient ,, destre : pour avoir réduits , il ordon , une bataille , je par au qu'on les laissait ,, donnerois un doigt, protrir : Je ne m'é ,, de pour la paix gépart tonne pas, dit-il , si ,, nérale , deux. J'ai-» les chefs de la li- ,, me ma ville de Pa-"gue, & fe les Espa-,, ris, c'est ma fille " gnols ont si peu de " aînée, j'en suis ja-" compassion de ces " loux, je lui veux fai-"pauvres gens-là, ils!" re du bien, plus de

#### LIVRE QUATRIÉME. II

par les cœurs plein d'humanité, le noi fit courir le bruit qu'il ne levoit

1590.

"graces & de miléri-| Mém. d'état de Ville-" cordes qu'elle n'en roy , p. 358. & fuive " demande; mais je Lisez aussi sur ce sujet "veux qu'elle m'en les beaux vers de la "scache gré, & non Henriade. Chans die , au duc de Mayen- xième. Les Parisiens "ne ni au roi d'Es-seurent la principale " Il faut obligation de leur faa outer, que Henri IV. lut au duc de Nes'attendoit que les Pa-mours, dont la belle riliens, composeroient désense a reçu de granavec lui avant l'arri-des louanges de nos vée du duc de Par-écrivains. Le peuple le me. L'extrêmité où secondoit avec un acette ville se vit rédui- charnement dans lete fair en même rems quel il y avoir plus de horreur & compassion. sureur que de coura-Trente mille person- ge. On y vit un régi-nes moururent de ment de prêtres & de faim dans l'espaced'un religieux, Capucins, mois. Des meres s'y Feuillans. Chartreux. nourrirent de la chair &cc. grotesquement arde leurs enfans. On més par-dessus leurs déterra par le conseil froc. Ce mal adroit ré-de l'ambassadeur d'Es-giment voulant saluer pagne les corps morts, le légat tua son secré-& on se servit de leurs taire à ses côtés : les os broyés pour com-religieux de Sainteposer une espèce de Geneviève, de S. Vio-pâte. Ce mets détes- tor, les Bénédictins. table coûta la vie à la les Célestins, & quelplûpart de ceux qui en ques autres ordres ne mangerent. Voyez ce voulurent point entrer détail dans les histo-dans cette mascarade riens, & en particu-militaire. Cayer. Chron. lier dans le 2. tom. des Nov. ibid. 260.

1.

1590.

le siège de Paris que pour aller à la rencontre du prince de Parme (6) & pour terminer par une action décisive une guerre déja trop longue. Il prit toutes les précautions nécessaires quand on a à faire retraite devant une ville aussi peuplée que Paris. Il ordonna que tout le monde se tint prêt pour un signal général, afin que tous les fauxbourgs le trouvant évacués au même moment, il n'y restât personne à la merci de la populace. Cette retraite demandoit beaucoup de sagesse & de conduite, elle fut faite heureufement le 1 ou 2 de septembre de cette année, & l'armée entière arriva au rendez-vous commun fans aucun inconvénient.

Le roi (7) sçachant que le prin-

<sup>(6)</sup> Alexandre Farnese, duc de Parme
& de Plaisance, fils de lever le siège de Pad'Octavio Farnese, &
de Marguerite d'Autriche, fille naturelle de Parme, pour lui lide Charles-Quint: il vrer le combat; de
épousa Marie de Portugal, dont il eut Ranucio Farnese, duc de
Parme, & Odoard Farnese, cardinal.

(7) M, De-Thou Lav. 99.

Livre Quatriéme. 13

ce de Parme étoit aux environs de Meaux, se posta entre cette ville & Paris, & fit avancer sa cavalerie légere jusqu'à Claye, où les deux camps se tre Paris & trouvérent si près l'un de l'autre, qu'il Meaux. yeut une infinité d'escarmouches des plus vives. Sur les réprésentations du maréchal de Biron, le roi préféra à ce poste celui de Chelles, & s'en appro-cha contre son propre avis; parce Meaux. qu'on jugea ce poste plus avantageux kenmême rems plus propre à fermer au général ennemi le chemin de Paris. fur lequel on avoit encore quelques vues, & où l'on continuoit à entretenir des intelligences que le prince de Parme auroit fait manquer s'il y fût entré & qui manquérent bien sans ce-

la. Le roi vint donc occuper une haveteur, qui ne présentant par un de ses côtés qu'un vallon profond & un marais, ôtoit tout moyen d'agir par cet endroit. Aussi le prince de Parme ne l'eut pas plutôt apperçu, qu'il vint de son côté camper sur la hauteur à l'opposite. Son dessein & son intérêt n'étant pas de hazarder une bataille, mais de nous tenir en échec. ce camp lui étoit merveilleusement

Bourg en-

propre, Il y étoit à couvert de toute insulte & hors de la portée du canon. Le roi reconnut la faute où trop de complaisance l'avoit engagé, lorsqu'en

trois ou quatre jours qu'on demeura Ville de dans cette position, il vit prendre La-Brie, sur la gny sous ses yeux sans pouvoir l'em-Marne.

pêcher. (8)

Cet événement, joint à la lévée du fiège de Paris, lui causa un chagrin sensible, parce qu'il sensit qu'on pouvoit en conclure que son ennemi lui

(8) Le duc de Sul-là un combat, d'avoir ly est plus sincere que pris Lagny, &c. tom. la plupart des histo-i. pag. 190. tom. 2. riens, qui ne convien-pag, 466. Voyez austi nent pas que Henri fur toutes ces expédi-IV. ait fait une faute tions. Mathieu, ibid. en cette occasion. Ils 53. & suiv. & les ne s'accordent pas en- autres historiens. Le gr'eux sur la levée du prince de Parme vou-🜬 de Paris, ni sur lut voir Paris, & y tous ces différens cam- entra incognito. " J'ai res de Villeroy par-, duc de Mayenne, lent comme ceux de , que le roi de Na-·Sully, & attribuent à ,, varre use plus de la faure d'avoir pré , bottes que de sou-féré le poste de Chel-, liers , & qu'on le les à celui de Claye , ruinera plutôt par l'honneur que rempor , dilaiemens & temta le duc de Parme "porisemens que par d'avoir fait lever le "la force. " Chronol, siège de Paris, sans Nov. de Cayet, ibid. étre obligé à en venir 390.

1590.

étoit supérieur en capacité: ce que ce prince regardoit comme une chose d'extrême importance en guerre. Ce quile fâchoit davantage, c'est qu'il n'y avoit personne de plus porté à croire & même à répandre ces bruits désavanmgeux, que les Catholiques de sa propre armée. On ne sçauroit faire un grand fond for le bras de ceux dont onne posséde pas le cœur. Le roi connut encore que la désobéissance de ses soldats & la disette d'argent qu'il souffroit, étoient l'ouvrage des mêmes personnes, & il en conclut que leur disposition à son égard étoit un mal incurable & qui s'aigrissoit également parce qui lui arrivoit d'heureux & de malheureux. Telle est en effet l'antipathie dont la religion est le principe, & dans la suite le roi en fit mille tristes expériences.

Il prit un parti sage & le seul qui lui restoit. Il ne s'opiniâtra plus dans le dessein de vouloir prendre Paris, que tant de choses concouroient à faire échouer. Il quitta son camp de Chelles, où il pouvoit risquer beaucoup avec une armée si peu liée d'intérêt avec son chef, & abandonnant

même tout-à-fait ces quartiers, il se 1590. retira vers la riviére d'Oise & s'établit Ville fur à Creil, où sans cesser de tenir le prinl'Oife.

ce de Parme en haleine, il le laissa lentement se consumer de lui-même. Pendant tout ce tems-là il ne fit plus de mouvement que pour ne pas laisser son armée se perdre dans l'oissveté. Il lui

vaisis.

En Beau- fit faire le siège de Clermont & l'entretint par de fréquens détachemens. Il fit placer ma compagnie aux environs de Mante, pour tenir en respect tout le pays Chartain & une partie de l'Hile de France. J'obtins de demeurer près de sa personne, quoique je ne fusie pas en état de lui rendre de grands services. Ma plaie de ma hanche ne me permettoit point de me tenir à cheval, que mal-aisement & de travers, & celle du coude m'ôtoit l'usage d'une de mes mains.

Ce que le roi avoit prévu arriva. Le prince de Parme fit d'abord sonner fort haut l'avantage de se voir le maître de la campagne; & pour en profiter, il s'attacha à prendre Corbeil. Le roi avoit pourvu cette place, aussi-bien que toutes les autres villes royalistes, de tout ce qui étoit

nécessaire

nécessaire pour soutenir long-tems le Siège. Le général ennemi ne s'y attendoit pas & fut fort étonné lorsqu'il vit Rigaut, gouverneur de Corbeil, faireune si ferme résistance, qu'il désespéra long-tems de la vaincre. Il y crut son honneur engagé, & à la fin il en vint à bout: mais ce fut à cet exploit unique que se termina sa campagne; il l'avoit acheté trop cher pour en entreprendre un second au même prix. Ne pouvant rien sur l'armée du roi, non plus que sur ses villes, il ne vit rien de mieux à faire que de reprendre le chemin des pays-bas, au grand regret de la ligue, qui se sentoit extrêmement soulagée par sa présence.

Il jugea en général habile que le roi, qui avoit, pour ainsi dire, sermé les yeux sur toutes ses démarches, les ouvriroit sur sa retraire, & qu'elle ne se passeroit pas aussi tranquillement que tout le reste. Il ne se trompa pas, mais il se conduissit avec tant de prudence qu'on peut dire qu'il prévint le dernier malheur, qui seroit peut-être arrivé à tout autre. Il ne put pourtant si bien saire que le roi, par une insinité d'attaques & de petits com-

Tome II. B

bats ne lui enlevat des quartiers quelquefois tous entiers & ne le inft à deux doigts de la ruine. La plus considérable de ces petites actions fut au passage de la riviére d'Aîne. C'est en cette occasion que le baron de (9) Biron le trouva engage h avant au milleu des batailions ennemis, que si le roi qui y accourut en personne avec tout autant que hous étions auprès de lui, n eur pas fait un puissant effort pour Pen retirer, il y auroit perdu la vie, oli du moins la liberté.

Je me portois affez bien pour garder mon rang avec les autres dans toute cettemarche, qui fut la plus excellente école où un homme de guerre put apprendre son métier. Elle he jus-tifia pas moins la conduite que le roi avoittenue julqu'à ce moment, qu'elle lui fit d'honneur par la maniere dont. il l'exécuta; en retranchant seulement le terme d'ignominie et de honte, que les courfifans empressés à plaire à ce prince, attachorent affez injustement, ce me semble, à la retraite du prince de Parme. Il ell'vrai que la manière dont le roi schr fendre munic une ar-(6) Charles de Contante, fils du marechal.

LIVRE QUATRIÉME. 19 mée qui se promettoit la conquête de toute la France, sa hardiesse à attaquer un ennemi puissant, qui ne se retire pas par foiblesse, & son habileté à faifir tous ces avantages, furent un sujet d'admiration pour les personnes consommées dans l'art, & frappérent également les yeux des ignorans (10). Aussi cette conduite du roi fit elle reprendre courage à ses partisans. Plufieurs villes se soumirent. Quelques Catholiques passérent dans son parti, ent'autres le duc de Nevers, qui vint lui amener toutes ses troupes, soit qu'il commençât à le craindre, ou qu'il fût dégoûté de la ligue.

Ce n'étoit pas de pareils alliés que je souhaitois au roi. Je trouvois qu'il achetoit assez cher par ses déférences le secours d'un homme, qui à la vé-

<sup>(10) &</sup>gt; Henri IV. | » à la porte, pour ne partir à pas donner de soup- pour suivant le duc partir à pas donner de soup- partir à pas donner de soup- partir à pas donner de soup- partir à pas de Parme, partir à pas donner de soup- partir de soup- pas donner de soup- pa

rité pouvoit lui être de quelque utilité, mais qui, pour en dire ma pensée, ne faisoit que grossir le nombre des ennemis secrets du (II) roi dans le conseil. C'est ainsi que j'appelle tous ces Catholiques intéressés qui y tenoient le haut bout & se croyoient en droit de faire la loi à Henri, Pendant le féjour que fit ce prince aux environs Ville du de Mante, je me saisis de Gisors au

Vexin.

moyend'uneintelligencequ'un gentilhomme de ma compagnie, nommé de Fourges, y lia avec son pere, qui étoit dans la place. Je crus qu'on ne me refuseroit pas cette fois le gouvernement de cette ville. Il en arriva comme de tous les autres. MM. de Nevers, d'O & autres Catholiques

(11) Par toutes les tres réciproques qu'on lettres du duc de Netrouve aussi au comvers à Henri III. & mencement du a. tom. vers à Henri III. & mencement du a. tom. de Henri III. à lui des mêmes mémoires, qu'on voit à la fin du I.T. des Mém. qui portent fon nom, il partent son nom, il part à celui-ci , leurs let- vaise humeur.

#### LIVRE QUATRIEME. 21

mirent en usage ces bas artifices, qui leur faisoient obtenir toutes les graces qui ne devoient être que la récompense des services, & firent donner cette place à un homme de leur religion.

Petois trop sincere pour cacher ma pensée sur cette injustice. Je choisis pour m'en expliquer au roi, un moment où tous ces messieurs assemblés pussent entendre ce que je sui dis; & je ne cachai rien de ce que j'avois dans le cœur. Ce prince bien plus habile politique que moi, ne fit pas semblant d'être touché de mes invectives contre le parti catholique, quoiqu'il convînt secrettement que je n'avois pas tort. Il ne fit que me répondre froidement: » Je vois bien « que vous êtes en colere à cette heu-» re, nous en parlerons un autre » fois. Il le faut laisser dire, ajouta-» t'il, après que je me fus retiré; il est « d'humeur prompte & a même quelque espéce de raison; néanmoins il » ne fera jamais rien de méchant ni « de honteux : car il est homme de » bien & aime l'honneur. « Dans ce premier moment de dépit, je laissai ma compagnie à conduire à mon

1590.

Biii

### Memoires de Sully

la Champa- 🧏 l'Orléanois.

1589. lieutenant, & je m'en allai faire un Sur les tour dans la vallée d'Aillant & à confins de Combrailles sur les biens de ma semgne & de me, n'ayant avec moi que fix gentilshommes avec mes domestiques. Je ne m'attendois pas à faire dans ce voyage aucunes fonctions militaires. Pendant que l'étois à Bontin, le Comre de (12) Tonnere m'engagea à seconder une entreprile qu'il faisoit sur Joi-

ragne, sur gny. Il s'agissoit de rompre avec le petard une Poterne qui ne s'ouvroit plus de puis long-tems & d'éntrer parlà dans la ville. Tonnerre avoit pour cela deux cens arquebusiers qu'il avoir ramassé à la hâte. Ils le suivirent environ trois cens pas dans la ville, mais en cet endroit leur conducteur ayant reçu un coup d'arquebuse qui le jetta par terre, la peur commença à les faisir, & ils se retirerent vers la Poterne au plus vîte, emmenant le blessé qu'ils avoient retiré. Leur péril ou seulement leur peur redoublant, ils eurent la lâcheté de le laisser sur le pavé à trente pas de la Poterne, où il alloit être mis en piéces par les bour-

> (12) François-Heuri, comte de Clermont & de Tonnerre.

geois, si je ne fusse accouru promptement à son seçours avec vingt hommes seulement : car quelque chose que je pusse saire, il me fut impossible de faire tourner la tête à ces méchans soldats. Je ne laissai pas de dégager Tonnerre qui prit le chemin de Gien dont Ville de il étoit gouverneur, pendant que je sur la Loire. mmassois sa belle troupe, & moi je repris celui de Bontin.

Le souvenir des bontés de roi pour moi & un penchant invincible me rentraînerent vers lui. Je le trouvai ogcupé au siège de (13) Chartres, dont la prise sut due principalement à la valeur & à l'adresse de (14) Châtillon. Je ne m'y spouvai point. J'en fus em-

(13) > Le magistrat Chalons, t. 3. p. 227. " de cerre ville ) lui Ce siège sut song &c rangue... & ayant thieu, som. 2. pag. 63.
dit qu'il reconnoif-Cayes, som, 2. p. 413.
foit que la ville étoit & autres Historiens. » affajettie au roi par (14) François de » le droit divin, & par Coligny, fils de l'a-» le droit humain, le mirai, & amiral de roi s'impatienta, & Guyenne. Il mourut » dit en l'interrom-cette même année » pant & pouffant fon 1591. dans fon châ-»theval pour entrer : reau de Louve, âgé » ajoutez aussi, par le seulement de trente »droit Canon, « Hist. de France du Pere de guerite d'Ailly de Pe-B iv

1591

pêché par une aventure que je dois compter parmi les plus périlleuses que j'aye couru en ma vie, sans que l'intention des auteurs ni même leurs noms m'ayent jamais été connus.

Au fortir d'un assaut que Châtillon sit donner au corps de la place, par le moyen d'un Pont d'une structure nouvelle & très - ingénieuse, le roi qui remarqua que je n'avois rien perdu de ma première ardeur pour son service, m'appella & m'ordonna de faire venir ma compagnie devant Chartres. Je sus obligé de l'aller chercher moi - même, pour prendre en même tems les sonds nécessaires à son entretien. A trois lieues de Mante vers le bourg de Touvery, je vis venir dans la campagne une brigade de vingt chevaux, que je sis reconnoître par Tilly. J'avançai sans ciain-

maies. Ce fut une trems en l'année 1586. grande perte pour le parti Calviniste: car val, Sailly, & Rieux. on croit que s'il eût Ils étoient fils de Franvécu, il auroit surpaficois de Colaude de Rieux, Ils de de Claude de Rieux, unique héritière de la fils de d'Andelot, fremaison de Laval, liv. re de l'amiral étoient

te & sans précaution, après qu'il m'eut rapporté que ces cavaliers portoient des écharpes blanches; pour eux, continuant leur chemin comme s'ils >= nous eussent pas seulement remarqués, ils entrérent dans le bois d'où suivant le cours du chemin qu'ils avoient pris, je ne devois pas m'attendre à les voir sortir. Je marchois avec Tilly, La-Poterie & La-Rue avant le reste de ma troupe. qui consistoit en six autres gentilshommes & quatre valets qui suivoient à quelque distance & dispersés. Ces cavaliers ou brigands, je ne scais quel nom leur donner, qui connoissoient parsaitement la forét, avoient si bien pris leurs mesures, qu'ils se rencontrerent tête à tête avec nous à l'endroit où notre chemin crosoit le leur au sortir de la Forêt. Les deux premiers ôtérent leur chapeau, lorsqu'au Qui vive nous répondîmes, vive le roi; mais en même tems profitant de notre confance, ils firent fur nous une décharge presqu'à bout portant, & je me vis articuliérement couché en jove par rois des plus avancés. Aucun de nous

n'en devoit naturellement réchaper, mais fans doute la précipitation, la peur, ou la mauvaise conscience six trembler la main à ces scélérats. Des trois coups tirés sur moi, il n'y en eut qu'un qui portât, il me perça la lévre & sortir à la nuque du cou. Il me parut que La-Poterie & Tilly reçurent les deux autres dans leurs habits. La-Rue sut le seul qui sut porté par terre.

Le reste de ma troupe accourat au bruit & m'environna en criant, vive Rosny. Nous chargeâmes tous enfemble nos aggresseurs, qui en tirant quelques coups gagnerent un village couvert de hayes, où nous les perdimes. On continua seulement à nous tirer dedans ces maisons quelques arquebusades, qui me couvrirent le visage de menu plomb. Cette circonstance me fit juger que nos adver-Saires étoient en pays de connoissance; que tout ce village étoit plein de gens armés, & qu'on ne cherchoit peutêtre qu'à nous engager à approchet. Après avoir crié plusieurs fois à ces traîtres de tourner tête & d'accepter un défi, voyant qu'ils n'en faisoient rien, je crus que le plus sage étoit de

#### Livre Quatriém.

les laisser & de songer à faire panser mes blessures, surrout celle du cou, qui étoit la plus confidérable & par laquelle je perdois beaucoup de sang. Je gagnai Touvery, où je me fis N...de mettre le premier appareil chez M. Combault d'Auteuil. d'Auteuil, de-là je me retirai à Mante, où je fus six semaines entiéres entre les mains des chirurgiens. Pendant cet espace de tems l'armée du roi se saisse non-seulement de Chartres, mais encore de Corbie. Parabere conduisoit ce siège en l'absence du roi, que sa nouvelle passion pour Mademoiselle (15) d'Estrées attachoit à Saint-Quentin. (16)

(15) Il en sera beau-lannée, & au séjour coup parlé ci - après. d'Henri IV. à Saint-Elle s'appelloit Ga-Quentin, qu'il faut brielle, & étoit fille rapporter la lettre de Jean-Antoine d'El fans date de ce printrées, & de Françoise ce à M. de Rosny, Babou de La-Bourdai-qu'on voir dans les sière. Elle porça suc- mf. de la Biblioth. du cessivement les noms roi. Tous les termes de la Belle-Gabriel de cette Lattre s'ac-le, madame de Lian-couet, la marquise de nos mémoires, la de Monceaux, & la voici : " Toutes les duchesse de Beau- unouvelles que j'ai » de Mante sont que fort. (16) C'est à cette | yous êtes harrasse

Bvj

#### 28 Memoires de Sully;

Ville de Picardie. Le siège de Noyon suivit celui de Corbie. Il n'y en a aucun dont j'eusse plus souhaité de donner un détail circonstancié, si j'en avois été témoin. Il s'y sit de la part des assiégés mille belles actions. Le duc de Maïenne

20.8c amaigri à force & que le duc de Sully » de travailler. Si n'en impose point par » vous avez en vie de vanité à ses lecteurs. > vous rafraîchir & Les Historiens n'ont » rengraisser, je suis commencé à parler de » d'avis que vous ce ministre, que quand wous en veniezici; il a commence lui-⇒ cependant que vo- même à jouer un rô-⇒ tre frere sera par- le public. Il n'en pam de-là, qui nous dira roît pas moins vrai ædes nouvelles de que fort long-tems motre siège de de-auparavant il a été l'a-∞ vant Chartres, &c. « me de toutes les ac-Les différens endroits tions & de tous les. de cesmémoires où il conseils d'Henri le est parle de la part que Grand. On feroit ai-Henri IV. donnoit à sément remonter ce M. de Roshy dans tems jusqu'à celui de tous ses conseils, & sa grande jeunesse, ou. notamment celui de pour mieux dire, ce fa conversion qu'on qu'on voit ici des acverra bientôt, portions de M. de Sully, tent à juger que ce compose une vie où prince a toujours cu l'on ne voit point de une confiance parti-culière en lui. l'ai rat-porté la lettre ci-dei-d'accorder aux esprits sus, pour faire voir par nés graves & sérieux, un témoignage étran- sur les esprits vis & ger que ce jugement pleins de feu. n'est pas mal fondé, l

qui vit que cette place étoit d'une grande importance pour la ligue, donna ordre au duc (17) d'Aumale, lieutenant - général, qui étoit alors à Ham avec une partie des forces du parti, de ne rien négliger pour secourir cette place, en attendant qu'il pût s'en approcher lui-même. D'Aumale essaya d'y faire entrer du secours par deux fois; mais La-Chantelerie & Tremblecourt qui le conduisoient, furent taillés en piéces l'unaprès l'autre. Le vicomte de (18) Tavannes maréchal de camp crut être plus heureux & se présenta avec quatre cens arquebusiers. Ils tombérent fur un parti de cinquanté ou soirante chevaux des nôtres, qui après: le qui-vive, les chargérent avec intrépidité, & leur firent prendre la fui-

(17) Charles de Lorraine, duc d'Aumale, fils de Claude, vicomte de Tavantué devant la Rochelle en 1973, lequel
choit le troisséme des ligues de Claude de Lortis toutes les brantues de Lorraine en l'en le ligues de la ligue.
Tes ces expéditions des de Lorraine en l'en les Historiens.
Trance, pour celle d'Aumale, elle fut.

\$ 591.

te. Les chefs qui voulurent résister furent tous blesses & faits prisonniers avec Tavannes leur chef. D'Aumale se flata d'enlever à son tour deux quartiers de chevaux legers, qu'il avoit fait reconnoître par Bellanglise, mais il les trouva à cheval qui alloient à la rencontre du roi, & les ayant encore attaqués, ces chevaux-legers, malgré la grande supériorité de leur ennemi, se désendirent si bien & si long-tems, que le baron de Biron, MM. de La-Hargerie, & de la Bois-

Louis d'Ognies de La-Hargerie, Comte de Chaune.

Somme.

siere eurent le tems de venir à leurs secours, après quoi ces deux troupes jointes ensemble désirent le détachement entier de d'Aumale; qui n'étoit pas moins que de cinq cens chevaux de autant d'Arquebusiers à cheval. Peu arrivérent à Ham sans bles-

Autre vil- sures, & il y en eut un grand nombre le sur la de faits prisonniers.

Le duc de Mayenne arrivant à Ham dans le même moment que ces restes désabrés se retiroient, sui témoin de sa perte, & protesta hautement qu'il saveroit cette honte par la levée du siège de Noyon ou par une bataille. Il ramassa toutes ses forces, il se sit amener par le baron de

(19) Rosne les troupes Espagnoles que le prince d'Ascoli commandoic en Champagne, & se trouvant à la tête de neuf cens hommes d'infanterie & de deux cens de cavalerie, il s'approcha de Noyon. Il oublia son serment, lorsqu'il vit qu'il avoit affaire à des gens qui sembloient ne s'être pas même apperçus de son arrivée. Le commandant de Noyon, eut beau lui représenter par un gentilhomme, à qui le roi donna passage dans son armée, qu'il s'étoit engagé à rendre la place dans fix jours, s'il n'éroit secouru; le duc de Mayenne, le prince d'Afcoli & le duc d'Aumale laissérent prendre Noyon à leur barbe. Ce commandant méritoit affurément d'êrre mieux secondé, Il s'appelloit Rieux. De simple soldar, il étoit devenu gouverneur de Pierrefond par sa bravoure & fon génie. Sur le bruit de l'attaque de Noyon, il avoit trouvé le moyen de s'y jetter avec cinquante chevaux & autant d'arquebusiers; de raffurer cette ville où tout étoit dans l'abattement & la consterna-

<sup>(19)</sup> Chrétien de Savigny, baron de Rosene, au duché de Bar.

#### MEMOIRES DE SULLY;

extrémité.

Le duc de Mayenne voyant que fon armée lui étoit inutile, la renvoya dans ses quartiers, & s'achemina lentement vers Paris. Il pratiquoit depuis longtems une intelligence dans Mante. Il crut qu'il étoit tems d'en venir à l'exécution. Il rasfembla secrettement les garnisons de Paris, de Dreux & de Pontoise. & se présenta tout d'un coup devant certe ville à la portée du mousquet. avant le jour. Mon frere (20) en étoit gouverneur, & j'y étois moi-même alors, parce que ma blessure ne me permettoit pas encore de tenir la campagne. Je fus averti de l'arrivée des ennemis & j'accourus sur les remparts, la tête bandée, assez à tems pour faire sur les attaquans quelques. décharges qui les empêchérent de continuer leur dessein.

Le duc de Mayenne ne reussit

<sup>(20)</sup> Salomon de freres dont il est parlé-Béthune, nommé le dans le commencebaron de Rosny, pui-ment de ces mémoiné de l'auteur, & le res, troisieme des quatres

## Livre Quartieme. 35=

pas mieux pour Houdan, où il fit 1591.
jetter l'alarme en passant. Mon autre Aux confrere qui s'y trouva avéc son régi- sins de l'Isment & quelques compagnies, le ce & de la
reçut de manière qu'il se retira avec Normanhonte.

Ce qui venoit de se passer devant Mante, joint aux avis que reçut mon frere, ne nous permettant plus de douter que les ennemis n'eussent quelque correspondance dans la ville, après que nous eûmes conféré ensemble sur ce qu'il y avoit à faire en cette occasion, voici ce qui me sembla le plus expédient. J'avois encore à ma folde fix de ces braves foldats qui avoient servi d'enfans perdus à la journée d'Ivry, & à qui je donnois outre leur paye huit livres par mois. Ils étoient alors dans la garnison de mon frere, auquel je n'avois pu les refuser, & je pouvois faire fond sur leur sidélité. De concert avec nous deux, ils feignirent d'être mécontens du gouverneur de Mante, & se présentérent pour entter dans la garnison de Pontoise, où ils furent reçus à bras ouverts. Il n'y furent pas plutôt, qu'ils proposé;

rent à d'Alincourt (21) de le tendre maître de Mente, par les liaisons qu'ils avoient confervé, disoientils dans cette place. Pour en convaincre ce gouverneur, ils lui demanderent quatre soldats qu'ils firent entrer encore par ma connivence dans Mante, & leur faisant faire connoissance avec quelques bourgeois propres à entrer dans toutes sortes de factions, en peu de tems leurs conventions furent faites. & le jour pris pour livrer Mante à la Ligue. Ces quatre soldats trouvérent par-tout une facilité, qui lui fit re-garder le succès comme infaillible, E il ne voulat pas qu'un autre que lui-même en cât l'honneur. Mes soldats m'informérent exactement de tout ce qui se tramoit à Pontoise, & de la joie qu'y causoit une entreprise fi bien concertée. Le conseil général de la ligue ayant à sa tête le cardinal (22) de Bourbon, résidoit en cette ville.

<sup>(21)</sup> Charles de de Villeroy, secrétaire Neufville, Marquis d'état. Il en sera encod'Alincourt, fils de re parlé dans la suite. Nicolas de Neufville (22) Cen'est pas le

## LIVRE QUATRIEME. 35

Cependant je prenois mes mesures de loin, asin qu'il ne parût aucune
affectation dans na conduite. Je sis
coucher sans que personne y prit garde, des matelats de poudre sur le
rempart où se devoit salre Pescalade.
Je sis fermer toutes les maisons qui
aboutissoient sur ce côté. Fintroduisis dans la place en différens petits
pelotons, ce qu'il y avoit de meilleurs
soldats dans les garnisons de Nogent,
de Vernon & de Meulan. Cela fait

vieux cardinal Charles de Bourbon, sils que Henci IV. remde Charles de Bourporta à Courras. » &
bon, duc de Vendôme, & frere d'Antoine, roi de Navarre, qui avoit été proclamé roi par la ligue. Il étoit mort de loja pierre dès l'aanée
précédente à Fonteicl est le cardinal son
nai en Poitou, où Henri IV. l' avoit sait transles comme lui, sils de
sérer de Chinon, âgé Louis I. prince de
fer de Chinon, âgé Louis I. prince de
foixante-sept ans:
Condé tué à Jarnac,
prince d'autant plus à
plaindre, que le trône sur lequel on l'oles comme lui, sils de
ferer du prince de
Condé, mort à Saint
ne sur lequel on l'opoint d'appas.
Condé du Angely, du
bligea de monter n'aprince de Conti & du
comme de Soissons Il
pour lus. Il ne put cacher la joie qu'il ressur de Bourporta à Courtas. » &
conserve la course.

Condé tué à Jarnac,
prince de Conti & du
comme de Soissons Il
en sera parlé dans la
cher la joie qu'il res-

je crus devoir envoyer à Compiegne informer le roi de tout, & ce fut ce qui ruina notre projet. Ce prince ne put résister à l'envie de recevoir luimême le duc de Maïenne dans Mante: & il crut avoir pris une précaution suffisante pour ne point nuire au projet, s'il attendoit à entrer dans Mante, que la nuit même où il devoit s'exécuter fût venue, & s'il ne menoit que cinquante chevaux & autant de valets. Pour moi je fus si persuadé en le voyant arriver, que toutes les mesures alloient être rompues, que je ne pus m'empêcher de lui reprocher avec quelque colere de venir ainsi détruire notre ouvrage, & peut être mettre le couteau dans la gorge aux quatre soldats qui l'avoient conduit, à cause des indices qu'on pouvoit tirer contr'eux. Le roi m'assura que rien de ce que je craignois n'arriveroit, & alla souper chez le gouverneur, où fatigué de la longue traite, il se jetta sur un lit, tout habillé & en grosses bottes.

La nuit se passa & le jour vint sans qu'il parût d'ennemis. Je les avois attendus en veilsant sur les rempares toute la nuit avec un de mes freres, pendant que l'autre étoit demeuré près de la personne du roi. J'allai me reposer jusqu'à ce que Bellengreville, que j'avois chargé d'observer audehors les mouvemens des ennemis. vint me trouver & m'apprit que le duc de Maienne, sur l'avis qu'il avoit reçu qu'il étoit arrivé le soir dans Mante des gens de guerre conduits par le roi lui même, avoit jugé que son dessein étoit découvert & s'étoit retiré après s'être avancé jusqu'à Bourgenville. Il affûra la même chose au roi à qui je le menai, & produisit pour preuve de la vérité de son rapport, deux charettes chargées d'échelles de cordes & d'autres instrumens semblables, que les ligeurs s'imaginant déja voir le roi aleurs trousses, avoient abandonnées dans la campagne pour se retirer plus promptement. La chose devint publique & sans retour, parce que les soldats qui de part & d'autre s'échappérent ne purent le taire. Le roi réussit mieux à l'égard de

Louviers. Cette ville tenoit à ses ga- Dans le ges un (23) prêtre, qui du plus haut mandie. clocher d'où il ne sortoit point, fai-

(23) Ce prêtre s'appelloit Jean de La-Tour.

.1591.

soit le guet avec beaucoup d'éxactitude. Dès qu'il voyoit paroître quelqu'un dans la campagne, n'y eut-il qu'une personne seule, il mettoit une certaine cloche en branle & attachoit en dehors du même côté une grande banderolle. On ne desespéra pas de tenter la fidélité, & deux cens écus au foleil avec la promesse d'un bénéfice, de trois mille livres de revenu, le corrompirent. Il restoit à gagner quelqu'un de la garnison. Le sieur Du-Rollet s'en chargea & n'y réussit pas moins bien. Il s'adressa à un caporal & à deux soldats, qui accoûtumérent aisement le reste de la garnison à leur .confier la garde d'une des portes & à les y laisser seuls. Tout étant ainsi conchu, le roi se présenta devant Louviers à onze heures du soir, personne ne fonna au clocher, ni ne remua dans la garnison. Du-Rollet entra & fit ouvrir la porte, par laquelle le roi vint sans la moindre résistance jusques dans · le centre de la ville. Fontaine-Martel fir quelques efforts inutiles pour raf-. Le fembler la garnison. Pour les bourgeois ils ne s'occupérent que du soin de cacher leurs femmes & leurs filles.

La ville, dont la principale richesse consiste dans ses magazins de toile & de cuirs, sur entiérement pillées J'avois avec moi un gentilhomme, notamé Beaugrard, qui étoit de Louviers même, il nous sur d'un grand secours pour décerrer toutes les caches où étoient res sortes de marchandises. Il en sit amasser une quantité prodigieuse, dont le produit partagé revint pour moi à trois mille livres. Le roi donna Louviers à garder à Du-Roller.

Le même bonheur accompagna M. le duc de Monspensier dans toutes les entreprises qu'il sit en (24)

Normandie, Falaise, Raïeux, Argentan, Lizieux, &cc. tenoient pour la ligue; Caen, de Brislac, Pierre-court la lour cête le contact de Brislac, Pierre-court, Louchan, le baron de Tubeus & darghable sut celle qui se passa dès la fin d'Aratroir 1739, dans la campagne d'Argentan du côté de Pierre-fire, Villers & Commeaux, où M. le duc de Montponsser tailla en pieces les ligueurs beaucoup de peine de ces cantons, qu'on pour le forcer. Dans

ı

Normandie. Il n'en falloit pas moins que tous ces succès pour consolèr le roi de la nouvelle qu'il reçut, que le duc de Guise (25) qu'il devoit regarder comme son principal ennemi, s'étoit évadé du château de Tours, où il étoit retenu prisonnier depuis le massacre de Blois. Il revint à son premier dessein de tout tenter pour s'emparer de Rouen. Assuré des secours & de la bonne volonté de presque toutes les villes de Normandie

Montpensier extermina ensin ce parti, & réduisit plusieurs des villes rebelles. Il sut bien secondé par MM. Il bien secondé par MM. Il comte de Torigny, d'Emery, de Loncaunay, de Beuvron, de Viques, de Bacquedide, j'Archant, & autres. Voyez ces experieures. Voyez ces experieures. Voyez ces experieures. (25) Charles de Lordant des mémoires de la ligue.

(25) Charles de Lordant de la plus haute se se la ligue.

(26) Charles de Lordant des mémoires de la ligue.

(27) Charles de Lordant de l'autre côté de la riviere où deux chevaux l'attendoient, Blois, & de Catheri, &cc. Mathieu, tome 2.

ne de Cléves: il étoit pag. 81. Cayet tom. 2, n. en 1571: » l'évapion de M. de Gui-

1591

die , il quitta Mante dont il faisoit depuis quelque tems le lieu de son séjour , & une petite capitale où résidoit sa cour & son conseil, & sit défiler des troupes vers cette ville. Pendant qu'on achevoit les préparatifs pour cet important siége, Henri fit un voyage secret à Compiegne, dont l'amour étoit le véritable motif, quoiqu'il voulât persuader qu'il n'en avoit point d'autre que d'envoyer en Allemagne faire une levée de Reîtres Le vicomte de Turenne se chargea de ce soin, par reconnoissance de ce que le roi avoit fait réuffir & honoré de sa présence son mariage avec Mademoiselle de (26) Sedan, fille & unique héri-

(26) Charlotte de la que. Cette disposition, Mark, fils de Robert l'amitié du roi pour de la Mark, prince le vicomte de Turenfouverain de Sedan de Franço se de General de Bourbon - Montpensier, devenue héritiére de cette principauté par la mort de son leurs fils, la politique de Bouillon, arrivée, a Genéve en 1,88; il défendit par son tels tament que sa sœur, l'envie d'ôter Made de Montpensier & de Nevers, qui la demandoient pour leurs fils, la politique qui conseilloit de donner un voisse au duc de Lorstament que sa sœur, l'idée que ce maria
épousât un Catholi-ge détourneroit le vi-

un fecond mariage.

1591.

tiére du feu duc de Bouillon, qui fut fait dans cette année. Je ne fus pas fâché de mon côté que cette retraite me laissat jouir encore quelque tems à Mante de la compagnie de Madame de Châteaupers, que le hazard m'avoit fait connoître il y avoit peu de tems, & à laquelle je me sentois attacher de plus en plus par une inclination si forte, qu'elle me sit penser à

Le roi avoit défendu expressément le commerce & le transport des marchandises & de toutes sortes de vivres dans Paris & Rouen, comme étant des villes déclarées rebelles; mais en cela comme en toute autre chose il étoit fort mal obéi. Les gouverneurs des passages, sur-tout le long de la Seine, gagnés par les sommes immenses que leur facilité leur produisoit, accordoient presque publiquement les passeports nécessaires aux marchands & aux conducteurs des bateaux. De Fourges, le même dont j'ai eu occasion de par-

comte de se faire chef terminérent Henri IV des Calvinistes en à faire épouser à M. de France, en l'en ésoi Turenne l'héritière de gnant lui-même, voi-Sedan.

i591.

ler, vint m'avertir un jour qu'un grand bateau, dont la charge étoit estimée cinquante mille écus en or, avoit remonté la rivière vers Paris il y avoit peu de jours, & qu'un autre pétit bateau devoit au bout d'un certain tems en rapporter à Rouen la valeur en argent : ce qu'il sçavoit, parce que c'étoit son propre pere qui devoit conduire ce bateau. Je le fis si bien observer au retour, qu'il tomba entre mes mains. Je vis avec surprile qu'il portoit un passe-port de Bellengreville & de mon frere, l'un gouverneur de Meulan & Pautre de Mante; mais ils n'eurent garde de m'en parler ; & sans leur en rien marquer non plus, je fis amener moi-même le bateau à Mente avec fon conducteur. J'ouvris deux gros ballots, dans lesquels je m'attendois à treuver les cinquante mille écus en espéces: n'y voyant que quelques piéces de fil d'or, d'argent & de soie d'Espagne, je menaçai le maître du bateau de le faire mettre au cachot. Le vieux de Fourges me présenta à cette menace pour trente - fix mille écus de lettres de change, & voulut me persuader que c'étoit tout le pro-

duit de la vente. Comme il se défendoit avec beaucoup d'action, le poids de l'or qu'il avoit sur lui rompit ses poches. Il en tomba une si grande quantité, que le plancher fut couvert à l'instant d'écus (27) au soleil : peut-être songeoit-il à détourner cette somme à son profit, ou ne la croyoit-il nulle part aussi sûrement que sur lui-même. On peut imaginer quelle fut sa confusion, Après m'en être diverti quelque tems, en l'obligeant à faire encore quelque tours dans la chambre, je le fis fouiller & on lui trouva sept mille écus en or cousus dans ses habits. J'en avois fort grand besoin en attendant la vente de mes bleds de Boutin & de mes bois & foins de Rosny. Le roi me fit don de cette somme, & prit un plaisir singulier au récit de l'aventure du pauvre de Fourges. Il n'en fut pas de même de Bellengreville & de mon fre-

(27) Monnoie d'or étoient alors de soide ce tems-la. Elle xante-douze & demi fut fabriquée pour la au marc, & valoient première fois sous le jusqu'à soixante-quarégne de Louis XI. & ainsi appellée, parce qu'au dessus de la couronne, il y avoit un solleil. Ces écus d'or pag. 372. re, qui m'en sçurent très-mauvais gré-

Je viens au siège de Rouen.

Le roi ne s'étoit point encore vu à la tête de forces si considérables. Il lui étoit arrivé quatre mille Anglois, conduits par Roger Williams, & l'on attendoit encore dans peu de ce pays un second renfort, qui débarqua pendant le siège sous l'ordre du comte (28) d'Essex, ministre & savori de la reine Elisabeth. Les Provincesunies, outre les deux régimens qu'elles entrenoient à ce prince, avoient fait marcher vers les côtes de Normandie une flotte de cinquante voiles bien équipée, & portant deux mille cinq cens soldats, que commandoit le comte Philippe de Nassau. Le duc de Bouillon, c'est ainsi qu'on appella le vicomte de Turenne depuis son mariage, avoit si bien négocié en Allemagne qu'il en avoit ramené cinq ou six mille Restres, outre quelques compagnies de Lanfquenets, ayant à leur tête le prince

Ciij

<sup>(28)</sup> Robert d'E-ment que Henri IV. vreux, comte d'Efféctivit à Elisabeth. fex, favori de la reine d'Angleterre.Voy. 4. p. 249. la lettre de remerci-

#### 46 Memotres de Sully;

1591.

d'Anhalt. Ces secours étrangers joints aux fix mille Suisses à la solde du roi. aux différens renforts qui vinrent de plusieurs endroits, sur-tout de la Normandie, & aux troupes soit catholiques soit protestantes que le roi avoit en sa disposition, composoient une armée de quarante mille hommes. Caen & les autres principales villes de la province se chargérent de fournir tous les vivres & provisions nécessaires pour un siége, qui ne pouvoit manquer d'être fort long, tant par la bonté de la place, que par la force de la garnison. Le marquis de Villars, (29) connu par sa capacité & sa bravoure, s'y étoit enfermé avec le fils du duc de Maïenne, dans la disposition de s'enterrer sous ses ruines. En effet, depuis le jour où nous arrivâmes devant cette ville, jusqu'à l'arrivée du prince de Parme qui obligea d'en lever le siége,

il se passa presque six mois, & qui pis est, six mois d'hiver; car elle sut in-

<sup>(29)</sup> André de Bran- pas le confondre avec cas-Villars, de l'an- celle des marquis de cienne maison de Villars, sortie d'Ho-Brancacio, originaire noré, bâtarde de Sade Naples, Il ne faut voye.

# LIVRE QUATRIEME. 47

vestie les premiers jours d'octobre & 1591. on l'abandonna le 20 mars suivant, après des efforts de la part des assiégeans & une résultance de celle des affiégés, dont je rapporterai quelques circonstances.

Les troupes affiégeantes futent placées en différens quartiers. Celui du roi étoit Darnetal & celui de ma compagnie Fresne-l'Esplen, où j'allois rarement; le roi m'ayant fait l'honneur de me donner un logement dans le fien, où je songeai à m'arranger, comme devant y faire un long léjour. Je ne quittai presque point sa personne, ou celle du maréchal de Biron. Il parut d'abord une telle émulation parmi les officiers pour être employés, qu'afin d'éviter toutes discussions, le roi régla le tems & la durée du service de chacun d'eux, & déclara qu'il releveroit lui-même la tranchée de quatre jours l'un, avec les gentilshommes qui se tenoient près de sa personne & qui étoient au nombre de deux ou trois cens. J'avois brigué auparavant un poste dans l'artillerie, pour laquelle mon penchant étoit si fort, que je me soumettois à servir non-seulement sous

#### 48 Memoires de Sully;

1589. le maréchal de Biron, mais encore fous MM. de la Guiche, (30) de Born & de Fayolles; mais Biron qui ne m'aimoit pas, gagna ses officiers généraux & me fit donner l'exclusion, dont j'eus dans la suite lieu d'être fort content, les piéces qui devoient m'échoir étant tombées au pouvoir des ennemis

Le motif de la haine de ce maréchal contre moi, venoit de ce que dans le conseil où l'on agita de quel côté se feroit l'attaque de la place, Biron ayant opiné qu'on attaquât le château, je ne craignis point de soûtenir qu'il faloit au contraire s'attacher d'abord à la ville, qui entraîneroit à la fin la reddition du fort de Sainte Catherine. Cette question fut long-tems le sujet de toutes les conversations à la table comme au confeil, & Biron n'oublia pas le terme dont je me servois ordinairement: Ville prise, château rendu. En effet je ne comprenois pas comment un homme aussi expérimenté que l'étoit le maréchal, pouvoit décider pour l'at-

<sup>(30)</sup> Philibert de la trand de Melet de Guiche, Jean de Durfort de Born, Ber-

taque du château; lequel fans parler du commandant & de la garnison, qui n'étoient pas un homme ni une garnifon ordinaires, ni de ses excellentes fortifications, avoit cela de particulier par la nature du lieu, qu'en l'attaquant par dehors on ne pouvoit s'y présenter qu'avec la moitié moins de monde que les afsiégés n'en pouvoient opposer pour le désendre: ce qui est tout le contraire des villes de guerre.

Cependant l'avis du maréchal de Biron l'emporta, parce que son autorité & la dépendance à laquelle il avoit accoûtumé les autres officiers généraux, captivérent tous les suffrages. Sans doute que ce maréchal se slater à une si sorte armée, embrassoit le parti qu'il crut le plus glorieux & le plus propre à abréger les voies, & qu'en se rangeant à cet avis, le roi qui étoit bien déterminé à ne se point ménager, (31) eut aussi cette pensée; car

<sup>(31)</sup> Peut-étre aussi mém. de la ligue, tom. comproit-on faire sauter le fort de Sainte-ont soûteau le senti-Catherine par la miment du maréchal de me; mais elle sut éven du contre celui du mée par les assiégés.

#### 50 MEMOIRES DE SULLY;

1591. je regarde comme une pure calomnie semée par les ennemis du maréchal de Biron, le bruit qui couroir fourdement dans l'armée, que ce maréchat ayant demandé au roi le gouvernement de Rouen, & ce prince le lui ayant refusé, parce qu'il l'avoit promis à (32) du Hallot sur la recommandation de M. de Montpensier, il ne cherchoit qu'à traverser fous main cette entreprise, & donnoit par envie un conseil qu'il sçavoit bien devoir rendre inutiles tous les efforts qu'on feroit devant cette place. Ce qui est plus positif, c'est que ces contestations éternelles avec le duc de Bouillon faillirent plus d'une

> droit par où l'on de t. 2. p. 96. Co suivouit commencer l'atvoit commencer l'attaque, prétendent 2. Ev. 4. qui est de qu'il étoit fort diffici l'opinion du duc dele, & en même-tems Sully contre le marétrès - dangereux pour l'armée de Henri IV. de laisser de-Henri IV. de laisser derriere soi le fort de Sainze-Catherine, la montagne étant sur-tout aussi proche de la ville qu'elle l'est. Voyez sur les opérations de ce siège, P. Mathieu, marquis d'Alégre.

fois à tout perdre, parce que celui-ci s'en vengeoit sur le roi, en jettant dans. la mutinerie les Reîtres & les Allemands qu'il avoit amenés. On dressa donc les batteries vis-à-vis le fort; & on se contenta pour garder le bas de la rivière, d'y mettre quelques compagnies de Lansquenets, qui ayant eu . du pire dans quelques sorties qui furent faites de ce côté-là, cédérent ce poste aux Hollandois, plus accoûtumés qu'eux à la manœuvre d'un siége. En effet, ceux-ci s'y maintinrent & empêchérent les sorties par cet endroit. Le roi ne tarda pas à voir qu'il entamoit un ouvrage d'une extrême difficulté; mais il crut qu'il n'y a rien dont un travail opiniatre ne puisse venir à bout. Villars ne se contenta pas de défendre les dedans. Il fortit du château & fit couper fur le penchant de la colline qui est vis-à-vis le fort, une longue & profonde tranchée, qui y communiquoit par un bout, où il fit avancer la muit une. garder de fix ou sept cens hommes.

Comme ce nouvel ouvrage s'étendoit fort avant dans la campagne, & que non-feulement il incommodoit

C vj

#### MEMOIRES DE SULLY,

1591.

les assiégeans dans les attaques qu'ils donnoient au château, mais encore qu'il les exposoit à être pris par derriére, pendant qu'ils avoient en tête la garnison du dedans, le roi résolut de s'en faisir & de le rendre inutile. Il choisit la nuit qu'il étoit de tranchée avec ses trois cens gentilshommes armés de toutes piéces. Outre les armes ordinaires, il nous fit prendre à tous une hallebarde à la main & des pistolets à la ceinture, & il joignit à cette troupe quatre cens moulquetaires ou piquiers. Ce fut à minuit, par un froid excessif du mois de décembre, que nous attaquâmes cette tranchée par plusieurs endroits. Pendant une demiheure l'action fut opiniâtre avec une égale animolité de part & d'autre. Nous fîmes des efforts considérables pour gagner le bord; & les assiégés nous repoussérent plusieurs sois. J'y fus renversé deux fois, ma hallebarde cassée, mes armes détachées ou mises en piéces. Maignan que j'avois obtenu la permission de mener avec moi me releva, rajusta mes armes & me donna sa hallebarde. Enfin la tranchée fut emportée de vive force, &

and the state of the state of the

## LIVRE QUATRIÉME. 53

1591.

nous la nettoyames deplus de cinquante morts ou mourans des ennemis, que nous jettames dans le précipice de la colline. Cette tranchée étoit vuë à découvert par le canon du fort; mais le roi avoit eu la précaution de faire apporter quantité de gabions, de barriques & de piéces de bois, qui couvrirent les Anglois, auxquels il la donna

à garder.

Villars ne s'étoit point attendu à voir ainsi emporter en si peu de tems son ouvrage extérieur. Lorsqu'il l'eut appris & que c'étoit le roi en personne qui avoit conduit l'entreprise : » Par-= dieu, dit-il, ce prince par sa valeur » mérite mille couronnes. Je suis fâché ⇒ que par une meilleure croyance il ne » nous donne autant d'envie de lui en » acquérir de nouvelles, que par celle ∞ qu'il tient il nous donne sujet de lui ∞ disputer la sienne; mais il ne sera pas » dit que j'aie manqué à tenter de ma » personne ce qu'un grand roi a » exécuté de la sienne. » En effet, il se mit à la tête de quatre cens hommes armés, comme on lui dit que l'avoient été ceux du roi, & prenant aussi huit cens piquiers choisis sur

15<u>9</u>.1.

tout son nombre, il attaqua les Anglois & les délogea de la tranchée. Le roi se sentit piqué de la vanité de Willars, & résolu de n'en pas démordre, il se disposa à une seconde tentative. Les Anglois qui appréhendoient un reproche qu'ils n'avoient pas assurément mérité, priérent le roi de metre de sa troupe cent gentilshommes Anglois, & que tous les gens de pied dont il se feroit accompagner, fussent pareillement Anglois. Ils demandérent encore qu'on leur donnât la pointe de l'attaque, & il s'y comportérent de façon, que malgré la résistance des assiégés, qui avoient doublé leur monde, la tranchée fut regagnée une seconde fois; ils s'y maineinrent dans la suite, & ôtérent aux assiégés l'envie de s'en approcher.

Par ce qui venoit d'arriver pour un simple sossé, il étoit aisé de juger de l'événement d'un siège, dont cette attaque n'étoit qu'une ébauche. Aussi le roi comprit que malgré ses soins & les peines infinies qu'il se donnoit, il lui seroit fort dissicile de réussir. Le destin de la France conservoit seus ce prince dans des occasions, où il

1594

s'exposoit quelque sois jusqu'à nous saire désespérer desa vie. C'est sur quoi je trouvai l'occassion de lui porter la plainte commune, le lendemain même de la reprise de la tranchée, qu'il me tira à part en présence des Catholiques & de tous les courtisans, pour m'entretenir sur l'état présent de ses affaires. » Je ne puis saire autrement, mon ami, me répondit ce prince, si tôt » que j'eus commencé à lui faire mes » représentations; car puisque c'est » pour ma gloire & pour ma couronne » que je combats, ma vie & toute autre » chosene medoit sembler rien au prix.

Il est vrai que la situation du roi étoit telle, qu'il étoit obligé de ne pas en saire moins, pour persuader au public que si ce siège échouoir, ce n'étoit point par sa faute, & qu'il salloit des coups de valeur aussi éclatans, pour lui faire éviter la honte qui lui feroit demeurée d'une entreprise, que la moitié de son armée craignoir presqu'autant de voir réussir que les ennemis même. Ce sont ces mêmes Catholiques dont j'ai parlé plus haut, qui non contens de l'avoir obligé à entamer le siège par un endroit qui

#### 6 Memoires de Sully,

1591,

rendoit la prise de la place impossible, lui laissoient encore prendre toute la peine, ne lui obéissoient qu'à regret & à demi, faisoient naître obstaces sur obstacles, & disoient hautement qu'il n'avoit rien à attendre d'eux, tant qu'il feroit d'une religion dissérente de la leur.

C'est pour m'ouvrir son cœur sur rant de sujets d'inquiétude & de chagrin, qu'il avoit voulu m'entretenir, & je ne lui dis rien en ce moment qu'il ne sçût aussi bien que moi, tant ses ennemis domestiques s'embarrassoient peu de cacher leurs sentimens. Il me dit qu'il s'appercevoit depuis quelque tems, qu'il étoit menacé d'un malheur bien plus grand encore; c'étoit de voir déserter tout ce qu'il y avoit de Catholiques dans fon armée: » Ce qui en-« traîneroit, ce sont les propres pa-» roles de ce prince, la ruine de l'état » & celle de la maison de Bourbon, » parce que s'ils en venoient une fois: » à cet éclat avec lui, ils ne choisi-» roient plus après cela pour roi un » prince de cette maison. » Il ajoûta que cette désobéissance étoit un mal fans reméde & qu'il étoit obligé de

dissimuler. Il me fit remarquer que dans le moment même qu'il me parloit, MM. de Nevers, de Longueville, dela Guiche, d'O & de Châteauvieux, jaloux de ce qu'il entretenoit si familiérement un Huguenot, nous observoient malignement d'un coin de la falle, où ils se parloient sans cesse à l'oreille; que pour cette raison il falloit nous séparer, & qu'il alloit être obligé de leur dire que notre entretien n'avoit roulé que sur une négociation avec le marquis de Villars, dont le roi me communiqua en effet l'idée dans cette même conversation.

Il n'eût pu arriver rien de plus avantageux au roi, que de faire finir l'affaire du siège Rouen par un traité
avec Villars, dont l'effet eût été de le
dégager de la ligue, & de le mettre
dans son parti. Ce prince le souhaitoit
passionnément, moins encore pour
l'honneur de son entreprise, que pour
l'avantage de s'attacher un homme tel
que ce gouverneur. Il avoit imaginé
que la ehose pouvoits exécuter par le
moyen de la Font, pour lequel Villars
avoitune grande considération, quoiqu'il ne sût que son maître d'hôtel.

#### 78 MEMOIRES DE SULLY

1591.

Le roi n'ignoroit pas que Villars avoir reçu ce domessique à son service au fortir de chez moi, & que la Font m'avoit obligation de sa faveur auprès de ·fon nouveau maître, par les témoignages que j'avois donné de sa probité. La pensée m'en étoit venue avant l'ouverture que le roi m'en fit alors. J'avois fait plus, j'avois trouvé le moyen de faire parler à la Font, & sa réponse que je redis au roi, avoit été: Que pour le tems présent il ne voyoit aucune apparence à ce que je lui proposois. Qu'il se croyoit même obligé, dans la crainte de faire entrer son mastre en soupçon de sa fidélité, de n'avoir aucun commerce avec moi, loin de consentir à me voir, comme je le lui proposois. Que tout ce qu'il pouvoit faire, étoit d'observer si M. de Villars ne prendroit point d'autres sentimens à l'égard du roi, de l'y confirmer autant qu'il pourroit si cela arrivoit, & de me promettre de m'en instruire.

Henry n'y fongea plus; mais avant que de nous séparer, il me demanda mon avis sur ce qu'il avoit à faire par sapport au siège, & aussi par sap-

1591-

port au prince de Parme, qui, à ce qu'on venoit d'apprendre, avoit passé la somme pour joindre ses troupes avec celles du duc de Maïenne. Le roi ne doutoit point que ce ne sût dans l'intention de venir droit à Rouen; & encore moins que Villars ne tînt facilement jusqu'à son arivée. Je répondis au roi, que je voyois deux choses à faire, sur lesquelles c'étoit à lui à se déterminer. La première, de changer totalement l'ordre & le lieu de l'attaque, de la transporter du côté de la ville, & de faire de si puissans efforts, qu'on pût s'en être rendu maître quand les ennemis paroitroient. La seconde. que sans perdre le tems on allar attaquer le prince de Parme, pour lui faire repaffer la Somme, & continuer ensuite le siège sans crainte.

Le roi s'en tint à ce dernier avis ; mais comme en le suivant il n'avoit pas envie de lever le siège, de peur que le prince de Parme, qui peut-être n'avoit que cela en vû, n'évitat ensuite le combat, il me dit qu'il itoit le chercher avec sept ou huit mille chevaux, qui aussi - bien lui étoient inutiles à ce siège, & qu'il

comptoit avec cette cavalerie l'entamer, ou s'il étoit faux qu'il eût encore passé la Somme, lui en disputer le passage. Il me quitta en me disant que j'allasse me disposer à le suivre avec quinze ou vingt cavaliers seulement, choifis sur toute ma compagnie.

De retour de Fresne l'Esplen au bout de deux jours, j'appris en arrivant à Darnetal, que Villars avoit fait une sortie à la tête de cent chevaux, avec lesquels il avoit passé sur le ventre à la garde, & qu'il auroit fait un plus grand désorde, si le roit ne fût accouru armé de fa seule cuirasse, avec le baron de Biron, un officier Anglois, dont le nom m'a échappé, Ğrillon & quelques autres Louis Ber- qu'il avoit trouvé sous sa main. Que

los.

fon de Cri- ces trois Messieurs sur tout s'y étoient lon ou Grilcouverts de gloire. Grillon y eut le bras fracassé d'un coup d'arquebuse. Pour le roi, engagé dans un pas affez femblable à ce qu'on rapporte d'Alexandre le Grand dans la ville des Oxidraques, il s'en tira avec la même présence d'esprit & la même intrépidité; si ce n'est que l'exemple a bien l'air d'une fable, au lieu que

1591

l'action de Henry eur pour témoins deux armées entières.

Le prince de Parme occupoit avec toute son armée les bords de la Somme & content de s'être assuré de cette riviere, il ne faisoit presqu'aucun mouvement; parce qu'outre que le gouverneur de Rouen lui avoit fait sçavoir qu'il pouvoit se passer encore fort longtems de son secours, comme il avoit dessein de faire un coup d'éclat, il attendoit l'arrivé de Sfondrate qui lui amenoitles troupes du pape Gregoire XIV. (33) son oncle, & celles du duc de Maiene, qui pourtant ne vint pas si-tôt. Il avoit été obligé de prendre le chemin de Paris avec ses meilleures troupes, pour punir l'insolence des Seize, qui abusant du pouvoir qu'on leur laissoit prendre, avoient osé attacher au gibet le président Brisson (34)

<sup>(33)</sup> Sixte - Quint (34) Barnabé Brifétoit mort au mois d'Aoûten 1590. Henri IV. en apprenant du Ru, confeillers da mort, dit: » Voi
» là un tour de la po» litique Espagnole, » d'un si docte & si
» j'ai perdu un pape
» qui étoit sout à » excellent homme, 
» qui étoit sout à » lant du président

& quelques autres conseillers aussi respectables par leur vertu que par leur âge, & auroient sans doute été plus loin, si le duc qui craignoit peut-être pour lui-même un caprice de ces séditieux, (35) ne les est punis de la peine du Talion; mais comme il avoit quelques mesures à garder en faisant cet acte de justice, il ne joignit pas le prince de Parme aussi promptement qu'il l'avoit cru.

» Brisson, mais ordinaire à ceux qui
pensent nager entre deux partis! « faisant pendre dans
C'est que le parlement une salle-basse du louayant été transféré par le roi à Tours, Brisson fut le seul des six présidens qui resta à Paris.
La ligue lui sit même exercer les sonctions de premier président; & c'est lui qui aida à dégrader le roi Henri st. sui qui regarde sa mort comme une punition de son ingratitude; Henri III. lui ayant donné en pur don sa charge de président.
Au reste, c'étoit un des grands hommes 'chers.

qui aient été dans la robe. Leduc de Maïenne vengea sa mort, en curenge sa mort, en cure des seize, Louchard, Ameline, Aimonet, & Anroux.

Voyez les Historiens.
(35) L'un des Seize nommé Normand, dit un jour dans la chambre du duc de Maïennet se Ceux qui l'ont comme une punition de fair, pour sont bien pour des seize nommé Normand, dit un jour dans la chambre de saint Côme, curé de saint Côme, suré de saint Côme, curé de saint Côme, suré des seize, l'ouchard, Ameline, Aimonet, & Anroux.

Voyez les Historiens.

Seize dans la mort, en cure des seize, Louchard, Ameline, 35) L'un des Seize nommé Normand, dit un jour dans la chambre des des l'est en cure qui l'ont des seize de seize, l'ouchard, Ameline, 35) L'un des Seize nommé Normand, dit un jour dans la chambre des des l'est en cure qui l'ont des seize.

La ligue lui fit même exercer les sonctions de president; de l'est en cure des seize, Louchard, Ameline, Aimonet, & Anroux.

1 (35) L'un des Seize nommé Normand, dit un jour dans la chambre de du duc de Maïenme : » Ceux qui l'ont en cure des seize, l'ouchard, Ameline, Aimonet, & Anroux.

1 (35) L'un des Seize nommé Normand, dit un jour dans la chambre du duc de Maïenme : » Ceux qui l'ont en cure des seize, l'ouchard, Ameline, Aimonet, & Anroux.

1 (35) L'un des Seize nommé Normand, dit un jour dans la chambre du duc de Maïenme : » Ceux qui l'ont en cure des seize en content des seize en content des seize en cure des seize en content des seize en cure des seize en cure des seize en cure d

### Livre Quatrieme. 63

Le roi jugea en apprenant cette difpolition, qu'il ne devoit pas tarder à se mettre en marche. Il laissa le soin de continuer le siège au maréchal de Biron,qu'il n'affoiblit que de sept ou huit mille chevaux, consistant en trois à quatre mille cavaliers françois, autant de reîtres & mille arquebusiers à cheval, à la tête desquels il partit de Darnetal & prit son chemin vers la Somme. Il passa le premier jour par Boissiere & Neuf-Châtel ; le second , par Blangy, Londinieres, Longueville. Senerpont & Gamache; le troisiéme, il s'avança vers Folleville avec un simple détachement, laissant derrière lui le gros de fa cavalerie à conduire au duc de Nevers.

Nous rencontrâmes un parti considérable, que conduisoient MM. de Rosne, (36) de Balagny, de Vitry,

(36) Christian ou 3 ouverneur de Valen-Chrétien de Savigny de Beauvaiss de Beauvaiss ; du de Montluc de Balagny, Louis de l'Hôpital, sieur de Vitry, claude de la Châtre, Antoine de Saint-Pol, Valentin de Pardieu, Dourlans, à la tête sieur de la Mothe, de l'artillerie Espa15924

Memoires de Sully?

le baron de la Châtres, Saint-Pol, la Mothe & autres, qui s'étoient avancés fans doute à même intention que nous, pour reconnoître la situation & les forces de l'ennemi. Le roi commanda pour aller les attaquer, le baron de Biron, MM. de Lavardin, (37) de Givry, de Saint - Geran, de Marivaut, de Chanlivaut, la Curée d'Arambures, avec quelques autres qui furent repoussés & fort maltraités; une partie furent portés par terre, & de ce nombre fut Lavardin, Henri courut les dégager avec trois cens chevaux; & croyant que ce choc pourroit être suivi d'une action gnole, fort regretté toit un des hommes des Espagnols. Le roi de confiance du roi, d'Espagnevenoit dele qui ne l'appelloit que eréer comte d'Ekebe Curé. Il fit des mer-

BU. 112. Cet officier avoit la de traits de son intréréputation d'être éga-lement versé dans la peut-être occasion d'en guerre, & dans les parler dans la suite. belles-lettres. Claude de l'Hse-Marivaut, René Viau, Seigneur de Chanlivaut. N. Fille gneur d'Ambure, let de la Curée. C'é-

· /

ke. Voyez sa mort & veilles à Ivry, & en son éloge, m. de Thou, une infinité d'autres occations. Le (37) Anne d'Anglu-re, baron de Givry. Royale, est rout rempli

plus

plus sérieuse du moins entre la cavalerie des deux armées, ce qu'il fouhaitoit fort, il envoya avertir Nevers de doubler le pas; mais le prince de Parme qui avoit un dessein tout contraire, retint ses escadrons, qui s'étoient retirés d'eux-mêmes lorsqu'ils avoient apperçu les nôtres s'avancer; & le roi qui ne vit plus aucune apparence de rien entreprendre sur eux, au milieu de tant bataillons, & la nuit étant déja fort proche, se contenta de côtoyer & de resserrer le plus qu'il put cette armée, en venant coucher à Breteuil, (38) où sa cavalerie, de peur de surprise sut obligée de se tenir extrêmement ferrée. Îl y en eut même une partie qui coucha au piquet, quoique la terre fût couverte de neige.

L'ardeur avec laquelle le roi alloit feprésenter à un ennemi de beaucoup supérieur, réveilla notre crainte sur les dangers auxquels il exposoit sa personne, & nous porta à lui en représenter fortement les conséquences: mais ce prince qui ne connoissoit

Tome II.

<sup>(38)</sup> Ge bourg & més sont en Picardie, une partie des en- & les autres dans le droits ci-dessus nom- pays de Caux.

plus aucun des ménagemens que nous lui proposions, dès qu'il s'agissoit de la gloire, ne changea pas de conduite. Il se contenta d'ordonner à trente de nous qu'il désigna, de ne point abandonner ses côtés en quelqu'occation que ce pût être: emploi forthonorable à la vérité, mais dont le périf diminuoit un peu l'envie. Avec cette précaution quan'étoit rien moins que fusfisante, il ne sit que se livrer encore davantage.

Il apprit que le duc de Guise qui commandoit l'Avant garde du prince de Parme, s'étoit mis à la tête de son escadron pour faciliter le logement de cette infanterie dans un gros bourg, nommé Bures, & il résolut d'enlever cet escadron: ce qu'il exécuta avec la derniere vigueur, à la tête de douze cens chevaux & mille arquebusiers à cheval. Il demeura un grand nombre des ennemis sur la place, le reste prit la fuite. La cornette-verte du duc de Guise sur prise & tout le bagage pillé. Henri qui suroit vouki qu'aucun de ces cavaliers ne lui eût échappé, & principalement leur colonel, envoya promptement dire au duc

En Beautaifis.

(30) de Nevers de s'avancer en toute diligence à Bully afin de le saisir du chemin par lequel il conjecturoit que, le duc de Guise & les fuyards se retireroient vers l'armée, & de les faire tous, prisaniers. J'eus ordre de soutenir, le duc de Newers avec soinante chevaus. J'obeis, avec répugnance, me, douppt bien que cette affaire mise en de pareilles mains, auroit une sin peudigne de son commencement.

Ledus de Nevers, de tous les hommes le plus lente, commença parenvoyenchoisir les passages les plus favorables s'achemina vers Bully, au
petit pass, les mains & le nez dans
sommanchon, & toute sa personne
bien empaqueté dans son carosse. Il
n'eut pas lieu pour cette sois de se louer
cegrand slegme. Il tardasi long-tems
à arriver, qu'il donna le tems au
prince de Parme, bien plus éveillé

<sup>(19)</sup> Louis de Gon- d'affez belles actions ague de Mantoue, pour mériter une place duc de Nevers, par fon parmi les grands hommariage avec Henriet- mes de guerre de ce te de Cléves, ducheffe tems-là. Voyez sa vie de Nevers. Quoique et on éloge cans les l'auteur en parle prefque toujours désavant res de Brane. rom. 3.

que lui, de jetter dans Bully un régiment de quinze ou seize cens hommes, à qui il fit faire une si prompte diligence, qu'ils y arrivérent à l'en-trée de la nuit. Pour le duc de Nevers, le soleil levant du lendemain le trouva enfin sur le haut de la montagne, au pied de laquelle est situé Bully, précédé de ses courriers ; qu'il avoit doublés ce jour là par excès de précaution contre un ennemi qui fuyoit. Les premiers, au nombre de cinquante, marchoient deux ou trois mille pas devant lui, & les seconds au nombre de cent, précédoient son carosse de quelques pas. Mais par malheur, avec toute sa prévoyance; il avoit oublié à s'assurer de ce passage, & même à y faire tenir un seul soldat en garde. Il commença à descendre la montagne tranquillement, & plus tranquillement sans doute que s'il eût scu quelles gens il alloit trouver dans Bully. Ses premiers coureurs étant entrés dans le bourg, furent assez surpris d'y voir si bonne compagnie : mais comme le froid avoit obligé ces soldats de se désarmer & de jetter bas leurs piques, pour le ranger autour d'un

grand feu qu'ils avoient allumé, ces cinquante coureurs eurent letems dese sauver en donnant des deux; ce qu'ils firent non pas du côté où étoit leur maître, mais en traversant le bourg à toutes jambes, & sortant par l'extrémité opposée, sans s'embarrasser de ce que pourroit devenir le duc de Nevers qui étoit pour lors enfoncé avec son carosse dans l'éndroit le plus prosond d'une descente également escarpée, rude & tortueuse. Ce fut en cet endroit que Nevers entendant les coups de fusils que le régiment ennemi lâcha après ces premiers coureurs, & les seconds étant venus lui faire leur rapport avec un air si consterné qu'il en fur glacé d'effroi, il résolut de se diligenter pour cette fois. Il jetta manchon & tourrures, non sans crier bien des fois, diantre, ni sans quereller ses valets, qui ne venoient pas assez promptement pour lui aider à mettre pied à terre. Tout cela ne dégageoit pas le carosse, qu'il fallut enfin faire remonter à reculons jusqu'an haut de la montagne, où le duc s'en servit encore à regagner, un peu plus vîte que le pas, l'en-

droit où il avoit couché la veille. C'est ainsi que nous secondames le roi en cette occasion; exploit risible où le danger n'égala pas la peur à beaucoup près, puisqu'on n'y perdit pas un seul homme.

Le prince de Parme connoissant par ce coup important, à quel ennemi il avoit affaire, n'osa plus dans la suite tenir son avant garde séparée de l'armée; & redoubla si sont de défiance, voyant que le roi ne le quittoit presque point de vile, que c'est-là sans doute la cause qui l'empêcha de prositer autant qu'il pouvoit le saire, de la rencontre d'Aumale: action singulierement hardie de la part du roi ce qui mérite bien qu'on s'yantête.

Quelques jours après celle fiont il vient d'être fait mention, le roi en totoyant le prince de Panne à une grande distance, s'étoit avancé avec six mille chevaux vers Aumale. Givry qu'il avoit envoyé à la tête de quelques maîtres prendre langue, vint lui rapporter que l'armée ennemie s'avançoit droit à lui dans la plaine, & en bon ordre; apparamment pour le forcer à reculer & l'entames

dans sa retraite. Le roi assembla son 1502. conseil & trouvant qu'il avoit trop & trop peu de monde, comme il disoit, il résolut de faire reprendre à toute cette cavalerie le chemin d'Ophy, Blangy & Neuf-Châtel, de garder avec lui quatre cens cavaliers seulement, & cinq cens Arquebusiers aussi à cheval; & de s'avancer avec cette troupe dans la plaine, pour reconnoître exactement l'état & le nombre de l'Armée ennemie, & en voltigeant autour d'elle, en enlever ou défaire

quelqu'escadron.

Il monta le côteau d'Anmale avec En Norles neuf cens chevaux, & marcha mandie fur les confins deux lacues sans rien appercevoir; de Picarjusqu'à ce que le tems étant devenu die. fortelzir, d'extrêmement sombreiqu'il étoit, il vir revenir une seconde fois Givry, qui dui donna un entier éclaiscifferent fur tout ce qu'il vouloit sçavoir de cette armée. Elle étoit si proche, qu'on entendoit les trompettes & les rambours : mais Henri voulut la voir par loi-même. Il en fit une revue éxacte, & wouve qu'elle étoit de dix - Tept ou dix - huit mille hommes d'Infanterie, avec une cavalerie de

Div

#### MEMOIRES DE SULLY;

1592.

sept à huit mille hommes, qui marchoient fort serrés, la cavaletie au millieu des bataillons, & le tout flanqué de chariots & de bagages, qui en rendoient l'approche impossible. Il se trouva encore trop fort de monde, vû cette situation de l'ennemi, il ne retint que cent cavaliers en tout avec lui, & ordonna aux huit cens autres de repasser la chaussée & le bourg d'Aumale. Il ordonna encore aux trois cens chevaux de son escadron de s'arrêter fur le penchant de la montagne, pour être à portée de le secourir, s'il arrivoit qu'il en eut besoin; & aux cinq cens arquebusiers, qu'il donna à conduire à Lavardin, de se poster sur les fossés, les hayes & les rideaux qui bordent l'entrée du bourg, d'où ils pouvoient incommoder ceux des ennemis qui s'avanceroient trop, & pour lui, nonseulement il attendit l'armée avec ses cent chevaux, mais encore il alla audevant.

Nous nous regardâmes tous dans ce moment, étonnés au dernier point d'un parti où nous ne voyons qu'une témérité, qui sembloit livrer la personne du roi à une mort assurée. Personne

n'olant parler, & ne pouvant se taire, je fus enfin choisi & député au nom de tous pour représenter au roi à quoi il s'exposoit, & tâcher de lui faire changer de restution, ce que j'exécutai, en ménagent les termes autant qu'il me fut possible. » Voilà » un discours de gens qui ont peur, » me dit ce prince. Je n'eusse jamais » attendu cela de vous autres. «Je priai le roi de ne pas nous faire l'injustice d'avoir cette pensée d'aucun de nous. Je lui dis que la seule chose que nous lui demandions étoit de nous donner tels ordres qu'il lui plairoit, pourvû qu'il se retirât. Ce prince m'a depuis avoué que sensiblement touché de ces paroles, il le repentit de ce qu'il venoit de me dire. Il me répondit que je ne lui disois rien de notre fidélité, qu'il n'en crut encore d'avantage. → Mais, ajoûta-t-il froidement, & avec un air qui me fit comprendre qu'il étoit inutile de lui en parler davantage ⇒ croyez ausli que je ne suis pas si » étourdi que vous l'imaginez; que je » crains autant pour ma peau qu'un au-» tre; & que je me retirerai si à propos, = qu'il n'arrivera aucun inconvenient

#### 74 Memoires de Sully,

1592.

Le prince de Parme ne pouvoit regarder cette manœuvre si hardie que comme un piége qu'on lui tendoît, pour attirer la Cavalerie en rase campagne, où elle trouvelle celle du roi, qu'il supposoit être cachée & supérieureà la sienne. Il se doutamême longtems que toute l'armée du roi pouvoit n'être pas fort loin, & n'ayant aucun dessein de comprometere la sienne, il ne quittoit point son poste, qui étoit le centre de son armée, où il étoit monté sur un chariot découvert, Tans armes ni bottes, & occupé à donner des ordres pour réprimer l'ardeur du soldat, qui souffroit impatiemment de voir cent hommes en insulter trente mille. Cependant quand il se sut assuré par le rapport de ses chevaux-légers & de ses carabins, qu'il n'avoit pour le moment que cent chevaux en tête, & que la cavalerie, si elle y étoit, ne pouvoit être qu'au-delà du vallon, il crut qu'il n'y avoit aucun risque à nous attaquer; & il le fit si brusquement, & par tant d'endroits, que nous fumes poussés & réchassés jusqu'au vallon. C'est en cet endroit que nos arquebuliers avoient du fe

# Livre Quatriens. 75 =

1592.

poster. En arrivant, le roi leur cria, charge; après nous avoir avertis auparavant de ne point charger: c'étoit afin que les ennemis soupçomant en cet endroit une embuscade, s'arrêtassent, de en esset ils s'arrêterent tout court: mais voyant que ce eti n'étoit suivi que de cinquante ou soixante coups que nous trames, ils revinrent avec que nous trames, ils revinrent avec

plus d'opiniarreré.

Nos arquebuliers failis de peur, ou voulant peut - être choisir un tervein plus avantageux, s'étoient retirés beaucoup plus bas que l'endroit qui leur avoit été marqué; & ils furent la principale caufe du malheur qui arriva. Leselcadronsennemisencouragespar le peu de réfissance qu'ils trouvoient, pousserent leur pointe & nous ne pûmes empêcher qu'ils ne se mélasseme parmi nous. Nous voilà réduits à nous battre contre cette multitude au pilrolet, & même à l'épée, & dans un danger que l'on imagine facilement. Il ne pouvoit à mon avis être plus grand, quisque de cent nous étions deja reduits à quarante. Henri voyant que personne ne venoit lui aider à se tirer de ce mauvais pas, prit le

parti de la retraite, presque aussi périlleuse en cette occasion que la défense, parce que nous avions un pont à passer, & que ce pont étoit assez éloigné. Ce prince se mit avec un sangfroid admirable à la queue de sa troupe, & la fit défiler vers le pont d'Aumale, qu'elle patfa sans confusion, par l'ordre qu'il y mit. Il ne passa que le dernier, & tint ferme contre l'ennemi, jusqu'à ce qu'il n'y eut pas un seul de nous en decà du pont. Il reçut dans ce moment un coup de feu dans les reins: & c'est un insigne bonheur qu'il n'ait reçu que celui - là. Ce coup ne l'empêcha pas de combattre en coreaudelà du pont, en gagnant toujours le côteau, où les quatre cens chevaux qu'il y avoit envoyés firent si bonne contenance, que le prince de Parme plus persuadé que jamais qu'on cherchoit à l'attirer au combat, défendit aux siens de s'avancer, & les fit tous revenir à Aumale.

Le roi de son côté gagna Neuschâtel, où sa blessure l'obligea de se mettre au lit. La consternation qu'elle répandoit sur nos visages cessa, lorsque les chirurgiens eurent asseré qu'ellen'é-

toit pas confidérable. Il nous fit appro. cher de son lit, & s'entretint familierement avec nous des dangers de cette journée: sur quoi j'observe comme quelque chose de singulier, que de tout ce que nous étions dans la chambre du roi, il n'y eut pas deux personnes qui pussent s'accorder (40) sur le récit des circonstances plus particuliéres de l'action. Elle se passa en gros de la maniere dont je l'ai rapportée. J'en ai supprimé tout ce que l'ai trouvé de douteux. Telle qu'elle est, on peut être sûr qu'il y aura fort peu de vies de (41) rois qui en offrent autant. La

(40) Il n'y a presque la blessure du roi, qui point de combats ni de est la seule qu'il ait re-batailles, dont on ne puisse en dire autant. ibid. pag. 100. & nos Quoiqu'il y air un as-sez grand nombre d'é-er vains, & même con-de chose de nos métemporains, qui aient moires. traité des actions militaires contenues dans » enyoyé demander au ces mémoires, je n'en » prince de Parme ce trouve pas deux qui » qu'il lui fembloit de conviennent parfaite- » cette retraite, il rément entr'eux dans ces » pondit, qu'en effet descriptions. D'Aubi-gné dans celle de la » mais que pour lui : il rencontre d'Aumale » ne se mettoit jamais ne parle pas même de » en lieu d'où il fût

(41) » Henri ayant

trop grande prudence du prince de Parme lui nuisit en cette occasion, & l'empêcha de passer au sil de l'épée tout cet escadron, c'est-à-dire, de finir la guerre ce jour-là par la mort ou par la prise du roi: l'un cu l'avere étoit inévitable. Mais il étoit déterminé à ne rien commencer que le duc de Maïenne ne l'est joint, n'étant nullement d'humeur à porter seul tous les inconvéniens d'une guerre, dont ce-lui-ci retireroit sous les fruits.

Il ne pouvoit comprendre la cause du retardement de ce chef de la Ligue. Les soupçons qu'il en conçut lui sirent changer tout d'un coup la marche de son armée, & reprendre le chemin de la Somme, action excusable dans un étranger, qui se trouve au milieu d'un pays où il ne fait pas la guerre pour lui-même. Henri qui sans

» contraint de fe reti» foyez Auguste. C'est
» rer. « Peref, ibid. 2. » à nous à mourir
Pare. » pour vous, & c'est-

C'est en cette occasion que du Plessis vous, sire, de viMornay écrivit cette
belle lettre au roi.
Sire, vous avez af
se fait Alexandre, sec. Notes sur la Hensil est tems que vous riade.

envilager ce qu'il y avoit deglorieux 1594. pour lui dans son dernier combat. l'appelloit simplement, l'erreur d'Aumale, & cherchoit à répater cette erreur si héroïque, ne put se résoudre à hiffer retirer tranquillomentlegénéral Espagnol. Il remit a un autre temps la guérilon de la bléssure, & remontanc à chevel il ne cessa de le harceler, bien fâché de ne pouvoir en faire davantage: mais il avoit affaire à un général rafé, qui, quelque chose qu'il pût faite, ne loi présenta jamais qu'un front d'Infamerie qu'on ne pouvoit ouvrir, & se conduisit avec tant de fagesse qu'il fut imposible de l'entamer même dans le paffage de la riviere. Le ou Pontroi le quitta enfin à Pontdormy, re-ne - Remy vint à Neuf-Châtel, & alla se faire sur la Somguérir de la bleffure chez M. de Clair, me. où je fus reçu comme ami & comme parent. Je n'y gardai qu'un valet de

dans mon quartier devant Rouen. Le succès du siège y devenoit douteux de plus en plus. Le roi reçut à Clair un courier par lequel il apprie que Villars avoit fait dans une nuit.

chambre, un page & un laquais. Je renvoyai tout le reste de mon équipage

Digitized by Google

à la tête de deux cens piquiers & de trois ou quatre cens hommes d'armes, une furieuse sortie du côté de Darnetal: qu'il avoit taillé en piéces les Lansquenets: qu'il avoit pénétré jusqu'au quartier du roi, où il s'étoit emparé de six piéces de canon, & de toutes les poudres: qu'ensuite poussant sa pointe, il s'étoit rabatu sur la tranchée, qu'il avoit attaquée par les derrieres, y avoit tué trois ou quatre cens hommes, & misle reste en fuite. Enfin, qu'il ne s'étoit retiré qu'après avoir nettoyé & comblé presque tous les ouvrages des assiégeans.

Une nouvelle si triste rappella incontinent le roi devant Rouen. Il y fut convaincu que tous le mal n'étoit arrivé que par la faute du maréchal de Biron: mais quoiqu'il le jugeât irréparable, & qu'il en sçut fort mauvais gré à ce commandant, (42) il se donna bien de garde d'en laisser

que mieux combien que dit ce prince au que mieux combien Henri IV. se croyoit obligé d'avoir d'égards & de complaiavis, mais contraire lance pour le maré chal de Biron, que ce chal. » Les Oisons

## LIVRE QUATRIÈNE. 81 -

1592.

rien paroître. La haine naturelle des Catholiques de son parti contre les Protestans avoit saisi cette occasion d'insulter au maréchal de Biron, qui étoit regardé après le roi comme le principal appui des Huguenots. Les Catholiques disoient hautement, que le ciel ne favoriseroit jamais le parti d'Henri, tant qu'il seroit attaché à Mérésie: discours bien sensé, après toutes les prospérités dont ce prince avoit été comblé jusqu'à ce moment. Qu'ils s'exposoient eux-mêmes à la malédiction divine, en faifant fociété avec ce corps réprouvé. De-là leur zèle s'animant, ils en étoient venus jusqu'à projetter d'exhumer tous les Huguenots, qui avoient été enterrés sans

distinction avec les Catholiques, & de laisser leurs cadavres en proie aux

"veulent mener pai- pere que voici, ajoû"tre les oies. Quand tre les oies. Trant Biron qui avoit menacé de se retirer. If aut, poursuivit"que chose; mais à "il, en lui tendant petre le le le pere le les oies. Pere le les oies. Tre le cours se oies de le retirer. Pere le cours se oies par les oies. Pere le cours se oies de le retirer. Pere le cours se oies de le retirer. Pere le cours de le cours de le retirer. Pere le cours de le cours de

corbeaux. Deux choses empêcherens l'exécution de ce dessein, aussi contraire à la Religinn même qu'à la nature, la dissioné de pouvoir reconnoître tous ces corps & la crainte que les Protessans qui composoient les deux tiers de l'Armée, ne crussent teur honneur intéressé à venger sur tous les Catholiques vivans un outrage, que le zéle de la Religion sait marcher avant tous les autres.

Le roi qui apperçut toutes ces dispofitions d'un & d'autre côté, au lien de blamer personne, & de laister paroître un unécontentement qui n'est fait que donner des forces an déclainement public, affecta de dise devant sout le monde, que le mal n'étoit pas salli grand qu'on le le figuroit; en effer quelque grand qu'il fat, il s'en falloit bien qu'il partit aussi considérable à ce prince, que l'est été une division, qui sans un extrême ménagement de la part, pouvoit lui enlever tous les Catholiques de son armée, ou à la premiere occasion en mettre les deux moitrés aux mains l'une contre l'autre. Il étoit bien dur à ce prince, au milieu de tant & de si fea-

fibles chagrins, d'êure obligé de les renfermer rous dans fon cœut, & de meure de laches condescendances en la place d'un commandement ablolu: muis il n'ignoroir pas que le ton d'autorité, qui est en possession d'assujestir tous les hommes, lorsqu'il wiene d'un homme commu par ses talens supérieurs, 'ne peut rien sur des cœurs que la Religion anime & désunit.

Il comprison core parfaitement qu'il ne lui restoit plus rien à faire, après le malheur causé par une si mauvaise conduite, que de lever le siège de Rouen; & il ne s'occupa qu'à en cherther un pretterne plansible, pour me pas réveiller en ce moment les défienfions publiques. Il a'appric donc qu'avec beaucoup de joie que le prince de Parme, renforcé des arcupas du dac de Maienne & de Stondrate, revenoit far les pas agrandes journées pour lui donner baraille. Certe occasion lui parut favorable pour diminuer la honse de lever le siège & pour porter contre l'ememi commun la fureur des deux partis qui déchiroient fon armée.

Pour se donner le tems d'abandonner ses lignes sans consusson, & de Villedans voya Givry se jetter dans Neuf-Chale pays de tel qu'il falloit que l'ennemi empor-Caux, tât avant que d'approcher de Kouen.

tât avant que d'approcher de Rouen. Cette place quoiqu'assez forte ne tint pas à beaucoup près aussi long-tems qu'il l'avoit espéré; & il est assez difficile de dire à qui en fut la faute. Elle fut rejettée toute entiere sur Palcheux, qui moins puissant & plus mal soutenu que Givry, (43) quoiqu'ancien officier & distingué par ses actions & ses blessures, essuya tout l'orage, & fut mis aux arrêts à Dieppe affez injustement à ce que je crois. Les parens & les amis que la garnison de Neuf-Châtel avoit dans l'armée de la ligue, me paroissoient être la véritable cause du peu de résistance de cette place, qui le rendit des la mi-Mars. Le roi remédia à ce contre-tems par ses soins & fa diligence. Il retira toutes ses troupes de devant Rouen, sans recevoir le moindre échec ; (44) & se mettant

<sup>(43) »</sup> Neuf-Châtel viy de l'avoir rendu » pouvoit être forcé avec si peu de résistandans une heure, « ce Tom. 2, p. 102. dit P. Mathieu, qui (44) Ce siège coûta néanmoinsblâme avec beaucoup de monde le duc de Sully, Gi-au roi. On disoit en

à leur tête, il s'avança sans perdre de tems du côté par lequel il sçavoit que le prince de Parme s'approchoit de cette ville.

Etant arrivé dans une plaine par où l'armée ennemie devoit passer, il l'y attendit; & dès qu'elle parut, il envoya offrir le combat au prince de Parme. Celui-ci parut l'accepter avec joie, quoique intérieurement il en fût fort éloigné. Il craignoit de se compromettre avec un général tel qu'il connoissoit Henri, & d'exposer au sort d'une bataille la réputation du plus habile homme de guerre de l'Europe, qu'une longue suite de belles actions lui avoit acquise parmi ses partisans. Comme il se trouvoit en situation de pouvoir être forcé au combat; il eut recours pour l'éviter à une manœuvre des plus adroites. Il fit avancer ce qu'il connoissoit de meilleures troupes parmi tous ses bataillons, &

ce tems-là, qu'il n'y Villars de se battre en avoit perdu pas moins duel avec lui, & Villars de trois mille hom-lui sit réponse, que sa mes, & les assiégés qualité de gouverneur seulement cent vingt, de la place le lui défendent d'Essey sir doit, Voyez la Chron. proposer à l'amiral de Novenn. & Mezeral.

en composaun front de bataille derriere lequel il retint, comme fans delfein, toute sa cavalerie. A la faveur de ce front d'Infanterie ordonné comme il a coûtume de l'être pour une action, & qui sembloir n'en attendre que le fignal, toute cette cavalerie, le reste des gens de pied & le bagage entre-, rent dans les désilés qui Tervoiene d'issue au camp des ennemis; & couveres par des collines & par des rideaux, dont le prince de Parme sçus metveilleusement irer parti, ils se vis rent bientôt hors de la portée de l'armée du roi, où l'on ignoroit tout ce qui se passoit à la queve de ce camp. Ce front d'infanterio qui n'avoit que de la surface & point de profondens prenant la même route après tous les autres, au bout de vingt-quatre heures tour se trouva éclipsé, sans qu'il sût possible à cause du terrein coupé de détroits & de gorges de montagnes, de troubler l'ennemi dans sa retraite, ni d'entamer son arrieregarde.

Le prince de Parme se sçut fort bongréd'êtreainsiarrivésans la moindre perte jusqu'aux portes de Rouen. Il sçavoit bien qu'il n'y avoirpersonne

affez hardi pour entreprendre de le forcer sous les murs de cette ville. Son dessein étoit d'y séjourner environ six semaines qui étoient on tems sussilant pour faire rafraichir son armée; enfuite de regagner la Somme par Neuf-Châtel, Aumale, Saint - Valery, & Saint-Va-Pomdormi: bornant toutes les expé-cardie. ditions de fa campagne à l'avantage d'avoir mis cette capitale & les villes qui tenoient pour la ligue, en état de n'avoir rien à appréhender de l'asmée du roi. Henri pénétra les desseins de ce général, & cessant de s'opiniàtter à faire tête à une armée si bien postée, il laissa le prince de Parme jouir de son triomphe, & lui tendit un autre piége. Il licentia toute son amée, comme si elle lui fut devenue inutile, ou qu'il y fat contrains par la nécessité. Il en sépara une partie dans Arques, Dieppe, Gournai, Andely, Gifors, Magny & autres endroits plus éloignés. Une autre partie eut Mante, Meulans & les environs pour ses quarriers. Il dispersa le reste autour du Pont-de-l'Arche, (45) Evreux, Passy, Vernon, Conches &

(44) Toutes ces villes, ainsi que les en.

1592

Breteuil, & vint lui-même se placer à Louviers. L'apparence justifioit cette conduite. Il lui eut été impossible de faire subsister long-tems une armée aussi nombreuse, en la tenant rassemblée: mais par la disposition de ses quartiers, surtout des derniers où il avoit distribué tout ce qu'il avoit de meilleures troupes, & moyennant la promesse qu'il avoit tiré des officiers de fe rendre à Pont-de-l'Arche au premier ordre, il lui étoit facile de réunir toute son armée en peu de tems, & il comptoit que la sécurité que son éloignement donneroit au général Espagnol, lui fourniroit quelque moyen de le surprendre, du moins dans sa retraite.

En effet le prince de Parme qui craignoit que Rouen environné de tant de gens de guerre, ne se vît bientôt affamé, & à qui l'on représenta qu'il n'y avoit aucun danger de se mettre au large, sit avancer une partie de ses troupes vers Ponteau-de-Mer. D'Hacqueville (46) lui livra

droits ci dessus nom-Pont, sieur d'Haquemés, sont dans la Hauville, sur gagné, dirte-Normandie, (46) N. de Vieux-d'argent,

assez lâchement cette ville, & le roi parut ne s'en mettre nullement en peine. Il feignit encore d'ignorer que l'ennemi en vouloit à Caudebec, qui sur la Seiincommodoit fort la ville de Rouen; & sous de négligeant de donner du fecours à La-Rouens garde qui en étoit gouverneur, il laisla prendre cette place. Il vit avec un extrême plaisir qu'après ces deux conquêtes, l'ennemi attiré par la commodité des logemens & des vivres, s'étendit le long de la Seine au-deffous de Rouen, aussi-loin qu'il put le faire. Cen'est pas que le général espagnol ne soupconnat quelque dessein secret dans une inaction, dont il avoit toujours trouvé Henri fort éloigné; & sans doute que s'il avoit été le seul chef de cette armée, il ne se seroit pas tant hazardé. Mais il s'en rapporta aux affurances que lui donna son collégue le duc de Maïenne, alors retenu malade dans Rouen, qu'il ne pouvoit lui en arriver aucun mal, le supposant mieux informé que lui de la disposition & de l'intérieur du pays.

Le roi voyant que l'ennemi sembloit venîr de lui-même au-devant de ses desseins, résolut aussi d'en avancer

Tome. II.

Angs.

l'exécution. En moins de huit jours il rassembla vingt mille hommes de pied, & huit mille cheveaux avec letquels s'avançant sans perdre de tems par Varicarville & Fontaine - le -Bourg, il boucha tous les passages entre Rouen & Caudebec, & commença par se vanger assez pleinement de la prise de cette place, & de celle de Ponteau-de-mer, en coupant aux troupes qui y étoient, toute communication avec le gros de l'armée; ce qui les mettoit à sa discrétion. Ensuite il vint en personne, avec dix mille fantassins & trois mille cavaliers, atraquer sans délai l'avant-garde des ennemis, commandée par le duc de Guise. L'étonnement où une arrivée si brusque jetta cette troupe, lui en rendit la défaite facile. Le duc de Guise sut sorcé dans le premier choc, & obligé de regagner précipitamment le gros des bataillons, laissant avec une grande quantité de morts, tout le bagage qui étoit considérable, au pouvoir du vainqueur.

Le prince de Parme frappé à cette nouvelle comme d'un coup de four dre, donna mus fastions à affirm les

L 0:126. IL.

autres quartiers, ce qu'il fit en logeant leduc de Guise à Yvetot, & en raporchant du camp retranché qu'il occupoit, ses troupes dispersées. Il eût bien voulu pouvoir les y faire entrer toutes, mais comme ce camp étoit trop petit pour les contenir, il leur ordonna du moins de ne point s'en écarter, de garder exactement leurs postes, & de se tenir fort serrées. Après cette précaution qu'il ne crut pas suffisante, pour épauler tous ces logemens répandus autour du camp, il posta trois mille hommes dans un bois qui les botnoit. Il fit fortifier & border de retranchemens ce bois, avec une ligne de communication qui le joignoit avec le camp. La dernière démarche du roi l'avoit rendu extrêmement redoutable au prince de Parme; mais celui-ci crut lui échapper avec beaucoup de prévoyance, & moyennant une grande attention à se porter par-tout où sa présence seroit nécessaire. trompa encore. Dès le lendemain le roi donna ordre au baron de Biron d'attaquer le bois avec huit mille hommes d'infanterie, anglois hollandois & allemands en nombre égal,

pour les animer par l'émulation; & les fit soutenir par six cens cavaliers armées de toutespiéces. L'attaque dura trois heures, au bout desquelles le bois sut emporté. Ceux qui le désendoient se voyant forcés, gagnérent en désordre le camp sortifié, ayant perdu plus de huit cens des leurs. Leur suite mit à découvert la plus grande partie des logemens, sur-tout celui d'Yvetot, où le prince de Parme avoit cru rensermer comme en un lieu d'asyle, le duc de Guise avec cette même avant-garde qui avoit déja été si mal menée.

Henri comme s'il en eût voulu personnellement au duc de Guise, se hâta d'aller reconnoître le quartier d'Yvetot; & jugeant aux cris de boute selle & d'allarme qu'il y entendit, qu'on n'y étoit pas bien rassuré, il fondit sur ce quartier avec quatre cens mousquetaires ou piquiers & mille fantassins, armés d'hallebardes, & de pistolets; l'attaquant par plusieurs côtés à la fois. Le prince de Parme qui ne s'étoit point attendu à des exécutions si rapides, vit le moment où toute son avant-garde alloit être passée au fil de l'épée; & ne pre-

nant plus conseil que de la nécessité, il y accourut lui-même, & soutint avec vigeur l'essort de nos armes, jusqu'à ce que les troupes de tout ce quartier eussent gagné le camp retranché. Il y perdit sept ou huit cens hommes, presque tous soldats. Le plus grand malheur sut que dans le tems qu'il payoit ainsi de sa personne, en homme qui sçait aussi-bien se battre que commander, il reçut dans le bras un coup sort dangereux (47)

(47) Le peu de fond justifier en ce qu'il n'a qu'on doit faire sur la youlu que donner une instesse des détails mi-litaires que nous sont campagne. D'Aubiles historiens, paroît gné, soit qu'il ait ignofur-tout en celui-ci, ré les faits, ou qu'il dans lequel je remar- n'ait pas eu dessein de que une infinité de les particulariser, doncontradictions entre ne lieu à la même méeux sur les campe-prise que nos mémoi-mens, le nombre & res. Tom. 3. liv. 3. la date des rençon-chap. 15. C'est dans tres. L'aureur de ces de Thou, Davila, Marapporte thieu. Cayet . & les toutes ces expéditions mémoires de la ligue, d'une mariere si ser- sur l'année 1592, qu'il rée, qu'il semble ne faut les chercher. donner que trois ou Quoique, comme je quarre jours à des exé- viens de le dire, leur cutions, qui n'ont pu narration différe en le faire, & ne se sont une infinité de choses, faites qu'en trois se-selon les mémoires maines. On peut le de la ligne, auxquels E iii

## 94 MEMOIRES DE SULLY,

1592.

La nuit étant arrivée pendant cette action. Le roi au lieu de songer à se reposer après une journée si bien remplie, l'employa toute entière à se préparer de plus grands avantages. Jugeant donc que l'armée ennemie, nombreuse à la vérité & couverte de retranchemens, mais déja effrayée & à demie vaincue, étoit si serrée dans son camp, que le nombre lui nuisoit plus qu'il ne pouvoit lui servir, il ne balança pas à entreprendre de l'y forcer. Cette promptitude avec la-

j'ajouterois le plus de Cayet est du même foi, le roi désit le sentiment, t. 2. liv. duc de Guise le 28 4. pag. 82. & suiv. Avril, & un autre Mathieu reproche à corps de troupes le Henri IV. de n'avoir premier Mai; atta-pas fait le duc de qua les retranche-maienne prifonnier mens devant le camp au choc d'Yvetot, & fortifié, le cinq, & avec aussi peu de son-commença le dix, des dement, d'avoir évicinq heures du matin, té une bataille décila grande attaque où sive, pag. 109. Quelle duc de Parme fut ques autres le taxent blesse, Tom. 5. M. de de plus grande fauto Thou yeur que ce soit encore, d'avoir ignoà la prise de Caude-ré les préparatifs que bec que le prince de faisoit le duc de Par-Parme ait reçu cette me pour passer la riblessure, & ne lui fait viere, & de n'avoir passer le Seine que le sçu l'empêcher. 22 Mai. Liv. 101.

## Livre Quatrième. 95 💂

quelle agissoit ce prince, étoit en lui, outre l'effet de la nature, le fruit de la lecture, & en particulier des vies de César & de Scipion, qu'il étudioit de préférence à tous les conquérans de l'antiquité. Il fait avancer toute la nuit six piéces de canon, qu'il pointe sur le retranchement du camp, afin qu'au point du jour on puisse s'en servir. Il visite son armée, & y tient tout en état, pour qu'elle se trouve à cette heure rassemblée à la même place, & en ordre de baraille. Ses ordres s'exécutent de point en point, & les succès précédens donnent à toutes les paroles une autorité qui rend dociles les plus mutins.

Ici je ne puis refuser toutes mes louanges au prince de Parme pour une action, qui ne sçauroit à mon sens être jamais assez admirée. Son camp étoit entre Rouen & Caudebec, à quelque distance de la Seine, sur laquelle il n'y a aucun pont dans tout cet intervalle. Le lendemain maxin il ne se trouva plus rien dans ce camp. Toutes ces troupes, qui y étoient pour ainsi dire entassées les unes sur les autres, celles qui étoient dans Caudebec, & génée

ralement tout ce qu'il y avoit de gens de guerre répandus aux environs, se trouva transporté au-delà de la riviére. Est-ce une fable ou une illusion? A peine le roi & toute son armée pouvoient-ils en croire leurs yeux.

Le prince de Parme avoit pressenti la résolution du roi de l'attaquer le lendemain dans son camp; & il ne doutoit nullement, après tout ce qui venoit de se passer dans la journée, qu'il n'y fût forcé, & toute son armée livrée à la merci du victorieux. Vûe inutile, & seulement désespérante pour tout autre, à qui la prudence n'auroit pas ménagé de longue-main quelque ressource. Mais quelque chose que lui eût dit le duc de Maienne, il ne se livra pas si bien à cette sécurité qu'on vouloit lui donner, qu'il ne prît des mesures pour se tirer d'un mauvais pas, s'il arrivoit qu'il s'y trouvât engagé quelque jour dans un pays d'aussi peu de ressource que les bords de la Seine au-dessous de Rouen. Ces mesures avoient été d'amasser secretement aux environs de Caudebec tout ce qu'il pût trouver de bateaux. C'est à cette précaution, dont si peu de généraux au-

roient été capables, que le prince de Parme dût le la lut de ses troupes, la confervation de sa gloire, de sa réputation, &peut-être de sa vie. Il fit remonter toute la nuit la rivière à ces bateaux; & malgré la confusion de son camp, & sa blessure, il donna de si bons ordres que, la nuit même, il en fut construit un pont sur lequel il sit passer avant le jour toute son armée & le bagage. C'est de quoi l'on sur plus parriculiérement informé le lendemain dans Caudebec, qui se rendit aux premiéres approches. Un grand homme de guerre, est celui qu'on voit se comporter dans le combat, comme s'il' étoir persuadé de vaincre & prevoir tout avant l'action, comme s'il étoit assuré d'être vaincu.

Il n'y eut de la part du roi que le seul premier moment donné à la surprise, tous les autres furent employés à prendre de promptes mesures, pour enlever au général espagnol une partie des fruits de son adresse. Après que ce prince se sut assuré d'y pouvoir réussir, il tint le conseil de guerre, & y proposa de mener toute l'armée passer la rivière à pont de-l'Arche, ou'à

1.592.

Vernon, & de s'attacher sans perdre de tems à poursuivre les ennemis. Quelques uns de nous, en fort petit nombre à la vérité, appuyérent ce sentiment comme il méritoit de l'être. S'il avoit été suivi, peut être que cette campagne auroit été la dernière de la guerre; mais on diroit que le prince de Parme, après avoir fait plus qu'il paroissoit ne pouvoir faire humainement, avoit obligé la fortune à se mettre de la partie. Sur la proposition de faire prendre à l'armée la route de Pont de l'Arche, il se fit un eri dans le conseil, & une espèce de soulévement général, comme si le roi eût proposé. la chose du monde la plus déraisonnable. Les Catholiques, les Protetans, les étrangers, tous sembloient chercher à l'envi des difficultés à opposer. On s'écria, que l'armée du prince de Parme étant en pays uni, pouvoit arriver aux porces de Paris (48) dans quatre ou cinq jours; au

(48) M. De-Thou de l'Arche. C'est bien convient que le roi injustement, comme pouvoit arrêter cette on le voit ici; qu'on armée, en euvoyant veut mettre cette staude la cavalerie lui ferte fur le compte de mer le passage à Pont Henri IV.

lieu qu'il s'en passeroit du moins autant, avant que nous pussions seulement avoir gagné Pont de l'arche On représenta que tout ce trajet étant coupé de forêts, de montagnes, de gorges & de désilés, l'armée ne pourroit ariver au rendez-vous que par petits pelotons; & que quand même elle seroit à tems de joindre celle de la ligue, la fatigue d'une course si pénible lui ôteroit les moyens de l'attaquer. Enfin il ne tint pas à toute cette multitude ou on ne regardat comme ridicule & chimérique une idée aussi sensée.

Le roi plus irrité de l'intention de ceux qui lui parloient de la sorte que de leurs discours mêmes, ne put s'empêcher de répliquer avec quelque aigreur, que tous ces obstacles n'étoient insurmontables que pour ceux à qui le découragement & la crainte du travail les faisoient paroître tels. Il sit voir clairement, qu'on pouvoit être dans deux jours à Pont de l'Arche, & à Vernon dans quatre; qu'en attendant, on pouvoit toujours détacher quatre ou cinq cens ch vaux, pour reterder le prince de Parme dans sa marche,

1785

. 2592.

qu'il seroit assez arrêté d'ailleurs par quantité d'obstacles qu'il rencontreroit, ne sut-ce qu'au passage de la rivière d'Eure, Louviers, Passy, Maintenon, Nogent-le-roi & Chartres étant
capables de l'obliger à prendte un long
détour; qu'il n'y avoit de ponts ouvers aux ennemis, que ceux d'Aquigny, de Cocherel, de Serisy & de
deux ou trois autres, qui les éloigneroient de leur route; qu'il n'étoit pas
même impossible de faire rompre ou
brûler une partie de ces ponts, avant
que les ennemis y sussentations.

Ces raisons rendoient la chose non pas simplement plausible, mais palpable, & en resulant de s'y rendre, on peut avancer que tous les Officiers généraux résissoient à la raison avec pleine connossiance. Sur quoi il vient naturellement deux choses à l'esprit, la première, comment il a pu arriver qu'un prince, qui ne se servit pour toutes ses expéditions que de troupes mercénaires, ramassées çà & là, de pays, de mœurs, de religions & d'interêts différens, souvent en petit nombre, & toujours prêtes à se mutiner, ait pû exécuter ce qu'on voit dans son

histoire; la seconde, jusqu'où ce même prince seroit allé, si au lieu de ces troupes, il avoit en à ses ordres un nombre considérable de soldats dociles, unis, disciplines, constamment attachés à sa personne, & prêts à se facrifier pour lui, tels en un mot, que les avoient ces conquérans qu'on a si fort exaltés. Si l'on ne fait pas cette réflexion toutes les fois qu'elle se présente, c'est qu'il faudroit la faire à chaque page, & d'ailleurs personne n'ignore que l'on jugeroit bien mal du mérite & des talens par le succès, si l'on ne jugeoit en même tems du fuccès par les obstacles.

On a de la peine à concevoir la raifon de l'opiniatreté invincible que témoignarent en cette occasion les officiers généraux de l'armée du Roi, à résister à un avis si sage. Il ne saux point la cherchez ailleurs que dans cette même disposition des esprits que je viens de marquer. Si l'on excepte un petit nombre de Protestans francois dont la sidélité étoit à l'épreuve le tout au plus les troupes angloises qui sembloient agir de bonne soi, tout le reste de l'armée du roi, Résormés

## 102 Memoires de Sully,

1592.

Catholiques & étrangers, le servoient fans affection, fouvent's regret; & fouhaitoient peut-être plus qu'ils ne craignoient de lui voir souffrir quelque perte confidérable. Malgré cette mauvaise disposition à l'égard de leur chef, il y avoit des occasions où toutes ces personnes se trouvoient comme forcées de le seconder, & de faire leur devoir : telles avoient été l'attaque de duc de Guife! l'escarmouche du bois, & le combat qui la suivit : telle auroit été l'attaque du camp du prince de Parme, s'il nous y avoit attendus, parce que dans ces momens, la rapidité de toutes les opérations que le roi sçavoit encharner les unes aux autres, ne laissoit ni aleur courage une sois échauffé le tems de se réfroidir, ni à leur esprit celui de revenir à sa premiére façon de penser, outre que la conduite d'un petit nombre de braves gens est seule capable de porter par - tout l'émulation, & d'entraîner toute une armée, quand une fois elle a les armes à la main. Mais aussi cet étourdissement & cette chaleur une fois pailée, les premiéres idées se réveilloient plus

fortement; & elles étoient d'autant

plus capables de gâter tous ces esprits, qu'elles leur faisoient sentir qu'ils venoient de faire en ce moment tout le contraire de ce qu'ils auroient voulu faire.

Cette mauvaise réflexion occupoit malheureusement les chefs de l'armée royale, lorsque le roi y mit en avant de poursuivre le prince de Parme. Les Catholiques qui avoient déclaré publiquement, il y avoit fort peu de tems, que si le roi après un certain terme qu'on lui prescrivoit, n'abjuroit pas le Calvinisme, ils étoient résolus de retirer les secours qu'ils lui donnoient, & de se réunir avec le reste de la France pour y établir un roi de leur religion, les Catholiques, dis-je, n'avoient garde de goûter un avis, qui en rendant le roi maître de ses ennemis, le mettoit conséquemment en état de leur donner à eux - mêmes la loi, au lieu de la recevoir d'eux.

Les Huguenots, qui craignoient d'autant plus ce changement de religion, que les Catholiques s'attachoient à enfaire valoir la nécessité, prenoient ombrage de tout, & se regardoient toujours comme étant sur le point d'ê-,

tre sacrifiés, tant que le roi ne leur sacrifieroit pas lui-même l'intérêt qui lui faisoit rechercher les Catholiques. Dans la crainte qu'en exterminant la ligue ils n'eussent travaillé pour les Catholiques contr'eux-mêmes, ils s'accommodoient mieux d'un état, qui en laissant du moins la balance égale, les rendoit nécessaires; & s'il falloit qu'un jour le roi fût enlevé à leur religion, ils vouloient que cela n'arrivât du moins, qu'après qu'ils auroient pris de justes mesures pour se faire craindre & des Catholiques, & de celui qu'ils se seroient donné pour maître. Ces précautions étoient de se faire céder un si grand nombre de villes, d'obtenir des édits si favorables, & de prendre tant d'autres assurances, que le roi tout Catholique qu'il eût été, trouvât sa politique & son intérêt à les ménager. C'est vers ce but que le duc de Bouillon, principal moteur des démarches du parti, dirigeoit toutes ses vûes, & à quoi il faisoit servir les cinq . du six cens Reîtres dont il disposoit. "On les voyoit au moindre sujet de měcontentement, ou plutôt au premier caprice, éclater en murmures, & me-

LIVRE QUATRIÈME. 105 nacer, comme ils firent alors, de repaffer en Allemagne. Le roi ayant à se comporter de manière qu'il contentât également des partis si opposés, étoit très-embarrassé à étousser toutes ces semences de division. Il auroit voulu ne jamais en venir à une rapture ouverte, ou tout au moins ne franchir ce pas, que quand il en auroit écarté tout le danger. Cet embarrasse réduisoit à des condescendances, & à des ménagemens très-préjudiciables à l'état de ses affaires.

Il n'y apoint de labyrinthe pareil à cette complication d'intérêts qui divisoit les différens partis dont étoit composée l'armée du roi, je n'en ai encore touché que la moindre partie. Les Catholiques, outre leur objet commun, avoient chacun leur intérêt particulier, qui étoit de faire acheter fort cher à Henri leur service personnel, & il ne falloit pas croire que sans cette satisfaction, ils acheminassent les choses à une conclusion générale. L'intérêt des Calvinstes françois n'étoit pas non plus en tout le même, que celui des Réformés étrangers. Il y avoit des momens où les anglois, les féuls qui se tinssent unis, convenoient entr'eux

### 106 MEMOIRES DE SULLY,

que dans tous les dangers qu'ils cou-1592. roient, ils se piquoient d'une générosité, qui de quelque manière que les choses tournassent, ne pouvoit jamais leur rien produire. En ces momens ils se regardoient comme des insensés, qui s'immoloient en pure perte pour servir des passions étrangéres, & demandoient à se retirer, comme ils firent en cette occasion, où ils resusérent nettement de s'engager au delà de la Seine, ne trouvant ni sûreté ni ressource dans un pays trop éloigné de la Mer. Pour les aigrir d'avantage, & pour fortifier leurs défiances, les Catholiques faisissoient ces momens, pour leur faire regarder l'abjuration du roi comme un

A l'égard des autres étrangers qui n'agissoient qu'autant qu'ils étoient payés, d'O & ces mêmes Catholiques avoient un secret également court & infaillible, & ils s'en servoient fréquemment; c'étoit de faire que le roi manquât d'argent. Quand on demanda aux Suisses & aux Restres s'ils n'étoient pas disposés à poursuivre le prince de Parme, ils ne répondirent qu'en demandant leur paye, & en protestant que si on ne la leur déli-

point nécessaire.

vroit pas à l'heure même, ils ne passeroient la rivière que pour retourner chez eux, ou s'engager avec la ligue. Iln'y avoit pas jusqu'aux Espagnols. ennemis si déclarés du roi, qui ne sissent aussi leur brigue, & ne se mêlassent des affaires de ce prince. Ils lui firent proposer dans ce même tems, non-seulement de retirer leurs troupes, mais encore de les lui prêter contre la ligue même, en un mot de lui mettre la couronne sur la tête, pourvû qu'il consentît à leur céder à perpétuité la Bourgogne & la Bretagne. Pour aider le roi à vaincre les scrupules qu'il eût pu avoir fur une pareille libéralité, ils lui rappelloient l'exemple de François I. qui leur avoit abandonné, disoient-ils, dans un cas bien moins pressant (49) la. fouveraineté de la Flandre & de d'Artois; & celui de Henri II. qui avoit cédé à l'Espagne plus de villes (50) qu'il

(49) Par le traité par de Naples, &c. passé pendant la prifon de ce prince à Madrid, le 25 Février 1526, François I y renonçoit de plus aux duchés de Bourgogne & de Milan, au royau-

n'y en a dans ces deux provinces. Le

### 108 Memoires de Sully;

gociation si fort à contre temps, étoit une finesse espagnole dans le goût de celle d'Hagemau, qui ne tendoit qu'à brouiller davantage les cartes, & à le rendre suspect aux Catholiques & aux Protestans tout ensemble. Mais quand elle auroit été fort sincère, il avoit une raison incomparablement plus forte de ne s'y pas prêter, c'étoit un fond de haine implacable contre l'Espagne & la maison d'Autriche.

Enfin la ligue elle - même entroit pour quelque chose dans les résolutions qui se prenoient dans le conseil du roi. Villeroy, Jeannin, Zamet & quelques autres, firent offrir de la part de la ligue à Henri, de le placer sur le trône moyennant certaines conditions. Il est difficile de décider quel étoit le motif de cette démarche: dégoût de la hauteur & du faste des Espagnols,

bataille de Saint-jalousie du connéta-Quentin, pour les ble de Montmorency trois seules villes de contre le duc de Gui-Ham, le Câtelet, & se le, & l'envie de in Saint - Quentin, la de prison, lui si nr France rendoit à l'espagne & à ses alliés dont tout le royaume plus de cent cinquante places sortissées. La artifice pour en obtenir de nouveaux secours, ou dessein d'aliéner du roi les Huguenots. La seule marque à laquelle on puisse conjecturer qu'ils agisfoient sincerement, est la dureté des conditions qu'ils proposoient. J'aurai bientôt occasion de m'étendre sur ce

projet.

Le moindre effet de cecahos de vûes & d'intérêts, étoit de répandre sur les affaires une obscurité impénétrable, & dans les esprits la défiance & la jalousie, & il est étonnant qu'après cela les Catholiques & les Protestans ayent pu vivre enfemble dans le même camp, sans exposer le roi à les voir à chaque instant en venir aux mains, & s'égorger les uns les autres. Ceux qui cherchent dans un prince ce que l'on appelle de la politique, trouveront ici une ample matière de louer la prudence du roi à tenir unis tant de choses inalienables, & son discernement à pénétrer ceux qui agissoient de bonne foi avec lui ; car un dernier trait qu'il ne faut pas oublier, c'est que tant de mouvemens secrets laissoient voir un dehors tranquille & uniforme. Le faux prenoit toutes les marques du vraiz-

& l'ennemi se couvroit du masque de l'ami. Tel qui paroissoit le plus affectionné au roi, ou le trahissoit, ou ne

travailloit que pour soi.

Il seroit inutile de dissimuler que le maréchal de Biron joua souvent ce , rôle. Soit dépit du refus du gouvernement de Rouen, soit envie de perpétuer la guerre (51), soit tempérament, il ne cherchoit qu'à jetter partout la confusion & la división. Jamais on ne le vit se ranger de l'avis commun, ni se rendre à la volonté du roi. Il contredisoit sans cesse ou pour le plaisir de contredire, ou pour celui de forcer tout le monde à embrasser son opinion. Dans le conseil, à l'occasion duquel je suis entré dans tout ce détail, fon sentiment ne fut ni de poursuivre les ennemis, ni de s'arrêter en Normandie.Il imagina qu'on devoit prendre les devans pour aller attendre le prince de Parme sur les frontières de Picardie, par où il falloit qu'il repassat en s'en retournant en Flandre, projet

<sup>(51) »</sup> Quoi donc, fils, qui lui proposoit p maraud! Nous veuxun expédient de finir tout d'un coup la guers des choux à Biron? « dit ce maréchal à son

### LIVRE QUATRIÉME. 111

singulièrement chimérique, qui sut aussi tôt applaudi par les Protestans soumis à toutes les volontés de ce maréchal.

1592.

Le roi vit bien qu'il ne feroit que des efforts inutils pour retenir à sa suite des troupes si mal intentionnées. La campagne avançoit vers sa fin. Un siège aussi long & aussi rude que celui de Rouen, faisoit soupirer le soldat après le repos. Ce prince ne voulut pas le lui refuser. Il suivit la maxime, qu'un prince doit se faire sçavoir gré de tout ce qu'il fait, même de ce qu'il fait malgré lui. Il parla aux étrangers qui vouloient s'en retourner chez eux, & leur en donna la permission. Il leur distribua tout ce qu'il avoit d'argent, quoiqu'il en manquât lui-même pour ses besoins les plus essentiels, & s'il ne les satisfit pas entiérement à cet égard, ils eurent tout sujet d'être contens de la maniere noble & distingnée avec laquelle il loua leurs services, & les remercia. Comme il laissoit la Normandie tranquille, & toute entiére sous son obéissance, à l'exception de Rouen, & d'un fort petit nombre d'autre villes, & qu'il n'y avoit pas lieu de craindre

Digitized by Google

#### 112 MEMOTRES DE SULLY.

1592.

que l'armée de la ligue s'en approchat de longrems, il donna la même liberté de se retirer en leurs maisons à tous les officiers de son armée, soit Catholiques, foit Protestans. Pour mettre le maréchal de Biron dans la nécessité de ne pas l'abandonner avec ses Protestans, auxquels il vit qu'il alloit être réduit aprèscette permission, il déclara qu'il s'en tenoit à son avis, & que dans peu de jours il prendroit le chemin de la Picardie, non qu'il entrât dans. les vues du maréchal, mais parce que ne s'étant encore montré ni dans cette province, ni dans celle de Champagne, il crut devoir s'y faire connoître, & s'en attirer l'affection. Un motif plus secret (42) favorisoit & fortifioit encore cette résolution; & Biron qui connoissoit & flattoit les foiblesses du roi, en faisoit sa meilleure raison.

(52) Son amour pour s' fan, passa au travers mademoiselle d'Estrées. s' ll se déroboit s' mies, & arriva chez quelquesois de son s'elle, non sans courir s' armée pour l'aller s'isque d'être pris. a voir. Un jour même Notes sur la Henriade. s'il se déguise en pay-

Fin du quatriéme Livre.

**MEMOIRES** 



# MEMOIRES

DE

## SULLY.

## LIVRE CINQUIÉME.



ENDANT que le roi prenoit avec un petit nombre de Protestans le chemin de Picardie, le prince de Par-

1592.

me ne perdoit pas un instant pour regagner Paris, d'où il passa saucur ne difficulté en Flandre, peu satissair de sa campagne, mécontent au dernier point de la ligue & de ses chess, & fort chagrin d'une blessure, dont il sentir qu'il ne guériroit jamais.

C'est dans les histoires générales & particulières, qu'il faut chercher le détail de tout ce qui s'est fait pendant Tome IL

E

cette année & la précédente, dans les différens endroits du royaume. L'attaque de Saint Denis, (1) où le chevalier d'Aumale perdit la vie, la prife de Stenay & de Dun en Lorraine, la défaite du fieur d'Amblise, avec les autres faits d'armes du duc de Bouitlon, (2) soit avant, soit après son mariage, la perte de la bataille (3)

de Craon, la défaite du sieur de la

لدد الدائد

15.92.

Guerche, & le blocus de Poitiers. font les principaux faits; & l'on pourroit y en joindre une infinité d'autres qui se passérent en Provence, Dauphiné & Poitou. On pourra trouver encore que depuis le départ du prince de Parme, jusqu'aux négociations qui précédérent le couronnement du roi, il s'est passé plusieurs choses dignes de remarque. J'ai justifié plus haut mon filence à tous ces égards. D'ailleurs j'use de la liberté qu'on a de ne spécifier dans des mémoires que les choses dont on a été le plus frappé. Telles sont celles qui regardent M. le comte de Soissons & leduc d'Epernon, sur lesquelles la narration des faits qu'on vient de lire ne m'a pas permis de m'étendre.

Pour avoir abandonné le parti du : roi, & s'être brouillé avec lui en Bearn, comme on l'a vu plus haut,

vicomte de la Guer-tail du blocus de Poiche, voulant passer la Vienne, riviere en Poitou, su défait à la tête d'un petit corps bigné, tom. 3. liv. 3. de troupes de la ligue, & lui – même se aussi sur toutes ces ennoya en passant cette péditions les historiviere. Voyez le dé-iriens déja cisés.

### 116 MEMOIRES DE SULLY;

1592.

M. le comte (4) de Soissons n'avoit pas perdu l'espérance d'épouser Madame sa sœur, dont il possédoit toujours la tendresse. La mort d'Henri III. auquel il s'étoit attaché en der-? nier lieu, l'avoit laissé dans l'armée du roi, qu'il servoit comme bien d'autres sans affection, & jusqu'à ce qu'ilse fût mis en tête quelque nouveau projet, ou qu'il se présentat quelque occasion favorable à son amour. Il crut qu'elle lui étoit offerte dans le siège de Rouen: entreprise trop importante à son avis, pour que le roi pût s'occuper d'autre chose. Il feignit un voyage à Nogent, & se dérobant du camp, il passa secrettement & avec la derniére diligence en Bearn, pour y accomplir son mariage à l'insçu de Henri; mais il étoit un de ceux dont le roi observoit jusqu'aux moindres actions. Ce prince pénétra l'intention de M. le comte, & y mit si bon ordre, qu'à son arrivée en Bearn le comte trouva bien à la vérité Madame Catherine

<sup>(4)</sup> Charles de Bour-scoise d'Orléans-Lonbon, fils de Louis I. gueville. Il mourut en prince de Condé, tué 1612. à Jarnac, se de Fran-

## Livre Clnquième. 117 🚃

dans les dispositions les plus favorables à son égard, quelques uns ont dit que c'étoit elle-même qui l'avoit sollicité à faire ce voyage, mais il n'en fut pas de même du conseil que le roi avoit établi en cette province pour la conduire en son absence. Le sieur de N. de Par-Pangeas qui dirigeoit ce conseil, lui daillan de tint tête; montra les ordres qu'il avoit Pangeas ou reçu du roi; fouleva tout le pays contre lui; ensin l'obligea de repasser en France avec la honte d'un éclat inutile, dont M. le comte ne put tirer d'autre vengeance sur Pangeas, qu'en le faisant tomber du haut d'un escalier.

le roi à Pontoise.

Le caractère du comte de Soissons se connoît facilement par tous ces traits. Pour achever de le montrer tel qu'il étoit, jamais il n'y a eu d'ambition plus démesurée, ni plus aveu-gle. Tous les événemens lui paroissoient autant de dégrés pour parvenir à ses fins, & le jettoient dans de nouvelles routes, qui l'en éloignoient d'autant plus, qu'il prétendoit s'en approcher. Il ne connut jamais bien lui-même quel étoit son objet. In-

un jour qu'il se rencontra avec lui chez-

1592.

## 118 MEMOIRES DE SULLY;

1592.

quiet, chagrin, jaloux, fon ambition se nourrissoit de tout, & ne profitoit de rien. La nature ne l'avoit pas fait pour sympathiser avec le roi. Ils ne se ressembloient en rien, ni par Phumeur, ni par les manières. Le roi étoit un prince franc & ouvert. Le comte de Soissons joignoit à un esprit naturellement froid & peu prévenant, un flegme affecté, & un art de tout ce que la dissimulation a de plus mauvais. Il cherchoit dans un sérieux concerté un air de grandeur qui pût imposer. Il s'étudioit à ne point être connu; & prenoir pour respect le visage glacé que la sausse gravité impose. Le faste & l'appareil étoient tout-à-fait de son goût. En un mot, Pambition avoit pris. possession de son cœur; & sa conduite extérieure n'étoit que cérémonial & formalité; & une raison de l'antipathie que le roi conçut contre lui, & qu'il ne put jamais vaincre, c'est peut-être que ce caractère approche infiniment de celui de la nation Espagnole,

Al'égard du duc d'Epernon, (5)

<sup>(5)</sup> Jean-Louis de colonel - général de Nogaret de la Valet-France, gouverneur te, duc d'Epernon, de Guyenne, Metz &

## LIVRE CINQUIENE. 119 -

l'ambition ne composoit pas seule le 1592. fond de son ceeur. Il y entroit un orgueil indomptable, une sierté, ou pour mieux dire, une férocité natu-

pays Messein. Il mou-jo répartit avec froirut en 1642; âgé de m dear, mais avec quatre-vinge-huit ans; » gravité : Sire, vo-& comme le remar- » tre majesté n'a point que l'auteur de fa vie, » de plus fidele servile plus ancien suc de preur que moi dans. pair de France, le plus ve le royaume, j'aiancien officier de la n merois mieux mouancien général d'at- à la moindre parmée, le plus ancien » tie de mon devoir. zouverneur de pro- in Mais, Sire, pour ce vince, le plus ancien pui est de l'amitié, chevalier de l'ordre, potre majesté sçair le plus ancien confeil-, » bien qu'elle ne s'aclet d'étar, et presque soutert que par l'a-le plus ancien hom- smitlé. Le roi qui me de condition de s'içavoit également fon tems. On l'appei - estimer les grandes loit la garde-robe du pactions & les paro-roi, à cause du grand, » les de cette nature. nombre de charges » convertit toute son qu'il avoit dans la maisi indignation en clitifon de se prince. Il y
a une fort belle réponfe de lur à Henri IV.

qui lui reprocha un
four en colere qu'il eft un peu chargé. Il ne l'aimoit point : feroit pourtant bien » Le duc d'Epernon, difficile : de détruire me dit son historien, aucune de ces raisons.

ians s'étonner de la Tous les historiens

colere du roi, lui conviennent avec lui

## 120 MENOIRES DE SULLY;

1592.

relle, qu'on sentoit dès le premier instant. L'ambition se sert, dit-on, de toutes sortes de voyes pour arriver à fon but. Sur ce pied, d'Epernon n'auroit point été un ambitieux; il ne connoissoit qu'une marche, la hauteur avec laquelle il prétendoit tout emporter; en un mot, l'ambition n'étoit en lui qu'amour naturel de l'indépendance, inspiré par la dureté de cœur, la misanthropie & une présomption qui le faisoit paroître à lui-même audessus des égards & des récompenses. H haissoit le roi, parce qu'il haissoit tout le monde; & sans doute qu'il y avoit bien des momens où il ne s'accommodoit pas trop avec lui-même. Une désobéissance continuelle à fes supérieurs, un commerce dur avec ses égaux, un esprit cruel & insupporta-

fur l'ambition démefurée du duc d'Epernon; & ses intelligentes avec l'Espagne
sont prouvées par plusieurs des lettres du de Nogaret, sameux
cardinal d'Ossat. A par ses démèses avec
l'égard de son extraction: » Patrem, du de Philippe le Bel.
megregium, Avum Talogistes.

LIVRE CINQUIÈME. 121

ble avec ses insérieurs, sont la suite s de ce caractère.

1592

D'Epernon voyant que ses entreprises n'avoient pas eu le succès que son orgueil lui promettoit, fut obligé de changer de manières; & quelquefois, quoique rarement, il ménagea ceux dont il pouvoit avoir besoin. Mais jusques dans ses caresses, si l'on peut se servir de ce terme à son égard, il y avoit une pointe de fiel & de mépris, qui fit que s'il n'aima jamais personne, tout le monde lui rendit la pareille. Il ne fut jamais servi que par crainte, ce qui fut cause qu'avec d'aslez grandes dispositions pour la guerre. & dans une situation à les faire valoir, il ruina ses affaires. Il tenoit par lui & par la Valette, (6) fon frere, la Provence & le Dauphiné. Les Provençaux qui avoient eu pour gouverneur avant lui le Grand-Prieur, (7) frere naturel des trois derniers rois, le méprisérent pour son extraction, & le hairent bientôt pour sa cruauté, Ils surentravis lorsque d'Epernon, qui du

 $\mathbf{F}_{i}$  v

<sup>(6)</sup> Bernard de No- d'Angoulème, fils de garet, amiral de France. Leviston, dame Ecol-(7) Henri, comte loise,

### 122 MEMOTRES DE SULLY;

1592. vivant d'Henri III. ne vouloit pas s'éloigner de la cour, leur donna en sa place la Valette, qui se rendit agréable dans la Provence, & servit bien le roi. Henri III. ayant connu le véritable caractère de son favori, commença lui-même à le craindre. Il disgracia d'Epernon, & pensa même le faire arrêter à Angoulême. La Valette perdit en cette occasion son gouvernement; mais le tout leur fut rendu après le meurtre du duc de Guise, qui mettoit Henri III. dans la nécessité de s'appuyer de tout ce qu'il pouvoit attirer dans son parti, & à quelque prix que ce pût être. Ce prince étant mort, d'Epernon dont la vanité souffroit d'obéir au roi de Navarre, le quitta à Pontoise, malgré les instances que ce prince lui fit faire par Messieurs de Bellegarde & de Roquelaure, & les priéres qu'il lui en fit lui-même. C'étoit quelque chose de trop flateur pour lui de tenir tête à un roi, & il n'y oublia rien dans son gouvernement de Provence. Il fut le premier à signer l'exclusion à la couronne, que les grands du royau-me donnérent au roi de Navarre.

## Livre Cenquiene. 123 🛖

15925

On ne rifque rien à juger pat d'Epernon, de la sincérité de ce motif de religion, dont il étoit si ordinaire alors de se parer pour se soustraire à l'autorité légitime.

La suite de l'histoire du duc d'Epernon donnera une légere teinture des affaires dans les provinces du midi de la France. Il eut de grands revers. Les deux freres s'aidant mutuellement, eurent souvent du pire, & ne purent empêcher qu'il ne se formât en Dauphiné & en Provence, trois ou quatre partis principaux qui leur tinrent tête, sans compter que presque toutes les grandes villes en avoient un, & cherchoient à se rendre indépendantes. Le duc de (8) Saudye & 14 duc de Nemours son frere y avoient une force brigue sicc leur parti devint extrêmement puissant, après que ke roi d'Epagne eut consenti que le dis de Savoye qui étoit son gendre, & auquel il prêtoit main-forte, fût reconnu comte de Provence, & tînt ce fief de la couronne. Au milieu de leurs fuccès, ces deux princes rencontré-

( a) Charles-Emmanuel, duc de Savoye. mort en 1630. F vi

Digitized by Google

rent un adversaire redourablé, qui les arrêta dans leur carriére, & réduisie leur parti aux abois : c'est Lesdiguieres (9) connu par sa valeur & son bonheur contre le duc de Savoye. Il se tint toujours attaché au roi; & on ne lui reproche point d'avoir songé à s'approprier ses succès, ni d'avoir convoité la souveraineté du Dauphiné. Peut-être souhaita-t'il seulement que le roi eût long tems besoin de son secours, & ne vint jamais en cette pro-Alphonse vince. MM. deMontmorency & d'Or-

colonel des Corfes.

d'Ornano, nano, donnoient beaucoup de force à ce parti. Les autres étoient formés par le duc de Joyense, (10) la comtesse de Sault & le comte de Carces, avec le sieur de Vins. Louis d'Aix & Cafaux, Ligny, Maminengue, & une infinité d'autres y firent parler d'eux. & remplirent ce pays de divisions & de carnage; mais leur faction ne

> (o) François de Bon- ses freres. Chrétienne ne duc de Lesdiguie d'Aguerre, contesse res, connétable de Sault, baronne de France. Gaspard de (10) Antoine Sci-Pontevez, comte de pion, chevalier de Carces, Hubert de la Malthe, qui prie le ti-Garde, sieur de Vins. tte de duc de Joyeu-Charles de Cafaux. se, après la mort de &c.

## LIVRE CINQUIÈME. 125-

passoit guére les bornes d'une simple ville. La Valette ne se soutenoit déja presque plus en Dauphiné, lorsqu'il fut tué en assiégeant une bicoque. Aussi-tôt le duc d'Epernon songea à Roquebru-empiéter ce gouvernement. Il en de-de Provenmanda pour la forme des lettres au roi, ce. qui n'ofa les lui refuser, mais au lieu de prendre le dessus sur tous ces dissé. rens partis, il ne parvint qu'à y en faire un nouveau, sur lequel le roi ne devoit pas plus compter que sur les autres. On peut en juger par ce qui se passa au siège de Villemur. C'est l'uni- Ville de que action que je particulariferai, fur Langue-des mémoires dont je garantis la vérité.

Le duc de Joyeuse zélé partisan de la ligue en Languedoc, ayant rafsemblé einq ou fix mille hommes de pied & huit ou neuf cens chevaux, aux environs de Toulouse, s'avança le 15 juin de cette année 1592, vers Montauban, pillant les bourgades & le plat-pays, & après avoir exercé toutes les cruautés qui étoient passées en coûtume dans ce tems malheureux, il vint mettre le siège devant Villemur. Le sieur d'Ariat, qui est celui dont je tiens ce détail, & les

126 Memoires de Sully,

3592.

bourgeois de Villemur, eurent recours à Thémines, (11) qui tenoit pour le roi, dans la province; & le follicitérent de leur amener promptement un puissant secours. Thémines qui ne se sentoit pas affez fort, s'adresfa au duc d'Epernon; & en attendant le renfort que celui-ci lui promit, il détacha quelques petits pelotons d'infanterie & de cavalerie, qui entrérent avec beaucoup de peine dans Villemur, les cavaliers à pied, parce qu'ils ne purent se servir de leurs chevaux; tant la ville étoit étroitement resserrée. Joyeuse avoit fait une faute dont il fue rudement puni, comme on va le voir ; c'est d'attaquer Villemur du côté de la ville, au lieu de commencer par le château, qui plus fort en apparence, l'étoit beaucoup moins en effet : sans doute qu'il ne connoissoit pas assez bien la place, ou qu'il eut dessein de profiter des magafins de bled & d'autres munitions, dont il sçavoit que la ville étoit pleine.

D'Epernon envoya un corps de troupes aflez considérable; trais com-

<sup>(11)</sup> Pont de Lausiere de Cardaillac, de puis maréchal de France.

## Livre Cinquiéme. 127.

me il leur avoit donné ordre de n'agir que foiblement, & sur-tout de ne pas courir les risques d'un combat, quoiqu'en arrivant ces troupes fissent fort grand bruit, elles se debandérent, 🏿 abandonnerent leur poste, & nuisirent plus par leur mauvais exemple qu'elles ne servirent aux autres soldats royalistes. Joyeuse qui ne manquoit pas de bravoure, fur-tout lorsqu'il s'agissoit d'un coup de main, trouvant Poccasion favorable, & peut-être se doutant de l'intention du duc d'Epernon, fondit fur ses gens, les surprit, & en auroit fait un grand carnage, & Thémines ne fût accouru affez à tems pour sauver le reste. Il ne laissa pas d'y en avoir fept ou huit cens de tués 🕏 & il n'en fallut pas davantage à (12) d'Epernon pour les lui faire rappeller

Digitized by Google

1592.

<sup>(12)</sup> Tout ceci est si mur, & mirent cette positif, qu'il peut balancer l'autorité de M. sent en état desse délancer l'autorité de M. sent en état desse délancer l'autorité de M. sent en état desse déla leurs la chronologie favorable au due d'E-Novennaire se trouve pernon sur ce fait; & sci en tout d'accord celle de l'auteur de la viede ce due, qui sou-lieur que ses foldats bien que les mémoires de la ligue, tom, ligue de devant Ville-1.

#### 128 Memoires de Sully;

tout-à-fait. Thémines eut beau après cela le folliciter aussi bien que le maréchal de Matignon, ni l'un ni l'autre ne l'écoutérent; & il n'eut plus d'autre parti à prendre que de se jetter luimême dans Villemur avec d'Ariat, deux cens einquante arquebusiers, & environ cent ou cent vingt cavaliers, pour soutenir les assiégés que Joyeuse pressoit plus vivement qu'auparavant. Il en fit sortir Renier qui en étoit seigneur par engagement, mais qui étoit devenu trop infirme pour faire les fonctions de gouverneur en cette occasion; & il résolut de s'y désendre jusqu'à l'extrêmité, comptant que le roi, auquel il fit scavoir sa situation, ne le laisseroit pas périr.

En effet, ce prince écrivit aussi-tôt aux ducs de Montmorency & d'Eper-non de prêter main-forte à Thémines. Ce dernier accoutumé à désobéir, ne sit aucun état de cet ordre : pour Montmorency, il fit partir Lecques & Antoine Chambaut, avec de fort bonnes trou-

Lecques.

du Pleix pes protestantes. Elles étoient encore en trop petit nombre pour tenir contre l'armée de Joyeusc, nouvellement renforcée par les Toulousains. Lec-

# Livre Cinquième.

ques & Chambaut eurent recours à Messillac, lieutenant du roi en Au-Raymond vergne, & au vicomte de Gourdon, de Messillac aussi connu par sa valeur & sa fidélité, gnac. que par sa grande laideur. Ces deux officiers ne balancérent pas à marcher au secours de Villemur, avec huit cens arquebusiers & deux cens quatre-vingt chevaux. Joyeuse leur envoya offrir le combat qu'ils refusérent, profitant du malheur arrivé aux troupes de d'Epernon, & ne s'occupant que de leur objet. Après ce refus, la cavalerie des assiégeans qui se trouvoit trop pressée dans ses lignes, demanda à Joyeuse la permission de s'écarter dans les villages des environs : ce que ce général accorda avec peine, & contre l'avis des fieurs d'Onous & Montberaut. Il tira parole des officiers qu'au premier signal qui leur seroit donné, ils se rendroient au camp sans perdre de tems.

Messillac, Lecques & Chambaut voyant que cet éloignement de la cavalerie avoit extrêmement affoibli l'armée des assiégeans, séparérent tous leurs gens de pied en quatre bandes, à chacune desquelles ils joignirent cinquante gendarmes, auxquels on

fit mettre pied à terre. Un régiment? de huit cens hommes fut laissé en bataille à la vue des retranchemens. avec ordre de donner à certain signal. Quatre cens hommes attaquérent le premier retranchement, & furent appuyés des quatre troupes. Il n'y avoir ordinairementpour legarderque deux cens fantassins; mais Joyeuse qui avoit des espions chez nous, averti peu de momens avant l'attaque, y en envoya quatre cens autres ; & en même tems fit tirer les trois coups de canon qui étoient le signal convenu avec sa cavalerie. Soit paresse à obeir, soit promptitude de la part des Protestans, cette cavalerie n'arriva qu'après l'action commencée. Les nôtres s'avancérent avant le foleil levé;& s'attachant au premier retranchement, ils couchérent par terre cent de ceux qui le défendoient. Les autres prirent la fuite vers le second retranchement : & n'y portant que leur peur, ce second retranchement, quoique beau-coup meilleur que le premier, sur forcé de même, & avec une perte considérable.

Thémines regardant le tout de de-

dans la place, seconda les attaquans, & fit une sortie si à propos, qu'elle acheva de tourner la tête aux assiégeans. Leur cavalerie se fit voir en ce moment à la tête de leur camp, mais au lieu d'arrêter le désordre, elle n'eut pas plutôt apperçu que les huit cens hommes de réserve avec trois cens chevaux, s'ébrantoient pour venir contr'elle, qu'elle prit le mouvement de tout le reste de l'armée, & chercha fon falut dans la fuite. La peur croissant à chaque moment, ce ne sut bientôt qu'une déroute générale, qu'il ne fut pas possible à Joyeuse d'arrêter. Entraîné lui-même avec les fuyards. il gagnaun pont de planches & de cordes qu'il avoit fait jetter sur le Tarn. Le nombre de ceux qui se précipi-toient de ce côté ayant surchargé ce pont, il fondit en ce moment sous Joyeuse, & l'engloutit dans la rivière, ians qu'aucun de ceux qui étoient avec lui en réchappat. La peur aveugloit si fort le reste de ces troupes, que s'imaginant encore voir un pont à la place où il n'étoit plus, elles se jettoient dans les flots en cet endroit de la riviére. It périt en cette occasion par l'épée ou

par l'eau, plus de trois mille hommes de pied & de quatre cens chevaux: perte énorme pour une armée si peu confidérable, au lieu que les royalistes ne perdirent pastrente hommes. Les bourgeois de Villemur regardoient de dessus les remparts ce spectacle étonnant, avec une joie mêlée de surprise & d'horreur, qui leur faisoit comparer un effet de la peur qui tient du prodige , avec ce que l'histoire sacrée nous rapporte des Égyptiens au passage de la mer rouge. Mais il est tems de revenir au roi.

pagne,

Ce prince ayant passé en Picardie; enyoya le maréchal de Biron assiéger En Cham- Epernai, pour donner de l'occupation à ses troupes. Ce siège fut long & opiniatre. Biron y fut tue d'un coup de canon; (13) & si le roi qui

> (13) Qui lui emporta ces des blessures qu'il aufi (cavant dans les parrein du cardinal de lettres que dans la Richelieu, auquel il fit guerre. De Thou re-porter son nom de grette sort la perre que baprême. La ville de nous avons saite de ses Gontaut en Agenois, commentaires. Il com- a donné son uom à manda en chef dans cette maison. V. aussi fept batailles, & por-l'éloge de ce maréchal toit autant de cicatri-dans Brant, tom, 3.

pendant ce tems-là se tenoit à compiegne, ne se fût pas déterminé à se montrer lui-même devant cette ville, on auroit eu de la peine à la prendre. Il défit un puissant secours qui cherchoit à se jetter dans la place, & l'obligea enfin à se rendre.

Les fonds lui manquant absolument, il fut obligé après cette expédition de licentier tout ce qui lui étoit resté de troupes étrangeres. Il demeura encore quelque tems dans ses quartiers, sur le bruit qui se répandit que le prince de Parme alloit repasser pour la troisiéme fois en France, pour exécuter les grands projets qu'il avoit formé contre le roi. La mort de ce grand général (14) arriva très-heu-

<sup>(14)</sup> A Aras dans corps. Cayer, ibid. 90. l'abbaye de Saint-Voy. dans M. de Thou. Vaast. On accusa les liv. 104. l'éloge de ses Espagnole de l'avoir grandes qualités. Son empoisonné par jalou-corps sut porté en Ita-sie; mais la blessure lie par la Lorraine, acqu'il avoit reçue en compagné de cent soi-Normandie l'année xante chevaux capara-précédente, jointe à la connés de noir. Il n'a-mauvaise conforma-voit que quarante-huit rion de son corps, est la ans, il se plaignit d'a-seule cause de sa mort, voir été deux sois em-comme on le reconnut poisonné par les Es-à l'ouverture de son pagnols, si l'on en

reusement pour tirer d'inquitude Henri, qui ne se voyoit point en état de résister à un tel ennemi. L'armée Espagnole ayant perdu son ches se dissipa. Le tems de lui nommer un successeur, laissa au roi celui de respirer. Il se rapprocha de Paris, & ne songea qu'à tirer parti de l'éloignement des Espagnols.

Je ne suivis point le roi dans tout ce voyage de Picardie. Je me rendis à Mante, où retrouvant Madame de Châteaupers dans des dispositions savorables à mon amour, je m'unis avec cette Dame par un mariage, qui sut célébré à Mante le propre jour que le prince de Parme (15) passoit avec

son armée par Houdan.

croit d'Aubigné, qui ai au 22. Il y a donc affure que les Iraliens en furent si fort perfuadés, que depuis Henri III. imprimé ils ne purent compatir avec les Espagnols, ce mariage du duc tom. 3. liv. 3. chap. de Sully est marqué 28, Et c'est aussi l'opinion de Bongars, les mémoires de Sully. La seconde fem-

liv. 49.

(15) Ce ne peut me de M. de Rosny etre que le 23 ou 24 s'appelloit Rachel de Mai: le prince de Parme de Jacques, seigneur de Seine que la nuit du Vaucelas, & de Ma-

'Pour tout dire, la politique du roi n'étoit point de mon goût. Je voyois avec chagrin que la nécessité des tems le soumettoit à toutes les volontés des Catholiques de son parti; & que tous les Protestans demeuroient sans récompense, & étoient comptés pour ries, fur tout depuis que le départ des troupes étrangeres avoit donné à leurs adversaires oute force d'avantages sur eux. J'avois en mon particulier éprouvétant de fois les effets de leur haine ou de leur jalousie, que j'en concluois que tous les chemins à la fortune alloient m'être fermés pour toujours, J'étois encore dégonté de la conduite du roi à mon égard. Sa froideur, que je scavois ponriant n'être qu'une feinte, ressembloit si fort à l'abandon, que je me déterminai à quitter la guerre, & à me revirer chez moi pour y vivre loin du tumple & des affaires.

L'événement justifia la sagesse du roi; & je sus le premier dans la suite

rie d'Arbaleste, & en 1590. Elle mourut avoit été mariée en après le duc de Sully, premières nôces avec dans l'année 1659, François Hurault, agécide quatre-vingutieur de Châtoaupers, treise ans. & de Marais, mort

à me ranger de son opinion, & à lui donner des conseils entiérement opposés à mes premières idées. Mais alors j'envisageois tout avec d'autres yeux. Le sentiment de tout ce que les Protestans & moi avions à souffrir, le peu de considération où il me sembloit que j'étois, un peu de cet esprit général que dicte toujours l'intérêt de la religion, voilà ce qui formoit mes résolutions, & sur quoi je bâtissois pour le roi un sistème, qui dans ce tems-là me paroissoit le seul rai-Ionnable. J'aurois voulu que ce prince rendant justice à ceux qui le servoiene avec zèle & affection, ent refulé tout autre secours, & se fut jetté entre leure bras. Je me persuadois qu'après certe démarche éclatante, l'Angleterre, la Hollande, & tout ce qu'il y a de puifsances Protestantes en Europe, auroient fait en sa faveur de si puissans efforts, qu'ilsauroient suffià le mettre sur le thrône, sans qu'il en eut eu aucune obligation aux Catholiques. En cela comme dans tout le reste, les lumières du roi étoient bien supérieures aux miennes. Il comprit des le premier instant, qu'un royaume tel que la Frances

France, ne s'aquiert point par des mains étrangéres, & quand même il auroit jugé la chose possible, c'étoit le cœur des françois plus que leur couronne que ce bon prince vouloit conquérir, & il regardoit comme leur bien légitime, les récompenses qu'il ent été obligé en ce cas de donner à leur préjudice, à ceux qui auroient été les auteurs de son élévation.

Pour dernier motif de retraite, il arriva peu de tems après que je fus arrivé à Mante, que ma plaie de la bouche & du coup que j'avois reçu dans cette malheureuse rencontre de Chartres, vint à se rouvrir, ce qui m'obligea de me transporter à Rosny, pour me faire guérir radicalement, & prévenir les suites presque toujours fâcheuses des blessures de cette nature. J'y sis quelque séjour. Après une vie aussi tumultueuse que celle que j'avois menée jusqu'à ce moment, j'y goûtois le plaisir pur que la vie retirée offre & ceux qui ont arraché leur cœur à l'ambition. Je m'y amusois austr à écrire rous les événemens variés par la bonne & la mauvaile fortune, auxquels elle m'avoit exposé pendant vingt ans.

Tom. II.

Buhy (16), lieutenant pour le rot dans le Vexin, vint un jour me rendre visite. Il m'apprit que le roi avoit écrit, à tous les gouverneurs de ramasser le plus qu'ils pourroient de troupes, & de venir promptement à son secours. C'est le tems où l'on s'attendoit le plus fortement à voir repasser le prince de Parme en France, & Buhy me demanda si je ne ferois pas comme les autres en cette occasion. Cette demande réveilla en moi le souvenir de tant de gouvernemens qu'on m'avoit refulés, & en dernier lieu d'une lieutenance de roi, que le duc de Nevers & les Catholiquesm'avoient enlevée d'une maniére haute & insultante. Je répondis à cet officier avec quelque émotion a que si le roi avoit eu besoin de mon fervice, il m'auroit fait l'honneur de m'écrire. Buhy trouva ma réponse sière. & en la rapportant au roi, il l'empoisonna comme fait tout bon courtisan, & sit entendre à ce princo qu'il ne devoit plus compter sur moi, parce que mon parti étoit pris de paffer le reste de mes jours à la campagne.

(16) Pierre de Mornay de Buhy, frere de Du-Plessis Mornay,

Livre Cinquième: 139

Cette addition étoit toute enriére de sa façon. Je n'estimois pas assez Buhy pour le faire le consident de mes secrets. » Il » a donc bien changé d'humeur; reprit » aussi-tôt le roi, car il n'a jamais man-» qué de se trouver aux occasions pa-» reilles à celle qui se prépare. Quoi-» qu'il s'excuse sur ses plaies, je connois » bien ce qui le retient, il est en cole-» re contre moi, cavec quelque raison; » il voudra dorénavant saire le philoso-» phe, mais lorsque je le verrai, je

» scaurai bien accommoder tout cela, » car je le connois. «

Ce discours se tenoit en présence du président Seguier, qui étant venu guier. digre chez moi quelque tems après, me le rapporta. Comme je répandois mon cœur dans le sein de ce grand magistrat, que je connoissois pour être également bon ami, honnête homme, & excessent politique, il me répondit ces paroles; que je n'ai pas oubliées, parce qu'elles commencérent à me dessiller les yeux, & à me détromper de ma première façon de penser.

Monsieur, il me semble que vous êtes un peu en colére, Nous sommes dans un rems où la tranquillité est un bien

Jean Seguier.

1592.1

» difficile à acquérir, les plus fages uses » ront de silence & de patience, dans » l'espérance d'un meilleur siècle, & le » roi est si bon & si sage, que Dieu le » destine à être notre restaurateur. »

Depuis ce moment voyant qu'il ne me restoit plus d'autre incommodité de ma blessure, que celle d'articuler difficilement, je commençai à remonter à cheval, & suivi de quelques cinquante chevaux, je me mis à faire des courses sur la grande route de Verneuil & de Dreux à Paris, pour reprendre l'habitude de mon ancien métier, auquel je sentois bien que j'allois me remettre tout de noue. veau .Dans le second de ces voyages un jour que je me promenois près ne Preux, entre les villages de Maroles & de Goussainville, je, sis rencontre de dix ou douze hommes de pied, qui si-tôt qu'ils nous eurent apperçus, se jeitérent dans les bois dont tout ce pays est convert. Je marchaj promptement vers eux. & j'en fis prendre deux, les seuls de toure la bande qui n'eussemp point abandonné le grand chemin. Gétoit deux paylans qui revenoienne Paris 100 ils avoient

Livre Cinquième. 141

1592.

vendu de la volaille. Je les questionnai, ils me répondirent avec une grande ingénuité, qu'ils avoient coûtume de ne marcher que la nuit, pour éviter toutes les mauvaises rencontres qu'on fait ordinairement sur cette route pendant le jour; mais qu'ils s'étoient enhardis cette sois, se voyant en compagnie de neuf ou dix personnes, dont ils ajoutérent que deux ou trois étoient domestiques

de MM. de Mercœur, de Medavy &

de Vieuxpont.

Je n'en attendis pas davantage pour faire courir après ces trois hommes, dont le voyage mystérieux pi quoit ma curiofité. Il fur impossible de les joindre; mes gens se saisirent seulement de deux autres hommes de la bande; qui étoient de Verneuil; dont je ne pus rien tirer par menaces. Je pris une autre voie, je leur donnai quarre écus d'or, & leur en promis encore davantage, s'ils vouloient m'apprendre tout ce qu'ils sçavoient de ces trois domestiques. Ils me dirent de les suivre, & me menérent droit à un gros chêne creux & environné d'un buisson fort épais; Giij

Digitized by Google

# 142 MEMOIRES DE SULLY,

où ils me dirent que ces valets s'étoient arrêtés, & avoient jetté dans le tronc de cet arbre les papiers dont ils étoient chargés, En effet j'y trouvai deux boëtes de fer-blanc, & un sac de coutil qui en paroissoient pleins. Je me consolai d'avoir laissé échapper les messagers, & après avoir satisfait ces deux hommes, je repris le chemin de Rosny, très-impatient d'ouvrir

mes paquets.

Ils me parurent tels que je les souhaitois. Je trouvai d'abord sorce commissions pour lever des gens de guerre de la part du duc de Maïenne, plusieurs lettres écrites de la propre main de ce général au duc de Mercœur en chiffres. Des pieces plus importantes attirérent bien-fot toute mon attention. Elles concernoient le tiers-parti, dont on commençoit alors à faire du bruit; & parmi cel-les-là, je tombai fur deux mémoires qui me sembloient de la derniere conséquence. Le premier étoit le mémoire, des demandes que le préfident Jeannin (17) avoit faites à l'Espa-

<sup>(17)</sup> René Jeannin, président au p baron de Montjeu, ment de Dijon.

gne au nom du duc de Maienne; & le fecond rensermoit la réponse faite à tes conditions par l'archiduc Ernest pour le roi d'Espagne. Tous les discours qu'on pourroit faire, ne sçautoient aussi-bien instruire des desseins du duc de Maïenne, de l'esprit de la

ligue, & de la politique de l'Espagne, que le contenu de ces deux piéces: on sera bien aise d'en voir un extrait.

Le duc de Maïenne soumettoit la ligue au pape, & la mettoit sous la protection du roi d'Espagne, aux conditions suivantes, tant pour tout le parti en général, que pour lui en particulier: que le roi d'Espagne fourniroit & entretiendroit au service de la ligue une armée de seize mille hommes de pied & trois mille chevaux; fur laquelle armée il y auroit deux mille fantassins & cinq cens cavaliers françois, dont lui duc de Maienne pourroit disposer absolument, outre quatre mille autres fantassins & cinq cens chevaux, austi françois, qui seroient uniquement attachés à sa personne, & soudoyés par l'Espagne; que le nombre de ces troupes feroit augmenté selon le besoin, mais sans Giv

Digitized by Google

rien stipuler, & à titre de bienfait ; que le duc de Maienne commandesoit en chef ces troupes avec celles de tout le parti, sous le titre de lieutenant général de la Couronne, en atsendant l'élection d'un roi de France; que cette élection se feroit dans une conférence générale, c'est sans doute les états du royaume dont on veut parler sous ce terme; que jusqu'au moment où elle seroit faite & acceptée, on augmenteroit de moitié la pension que l'Espagne faisoit déja au général, c'est à-dire, que de trente mille livres par mois, elle seroit portée à soixante mille livres : outre cent mille écus qu'on lui feroit toucher actuellement, & autres cent mille livres après la ratification du traité; & qu'en attendarn, on commenceroit par le mettre en actuelle possession de la Bourgogne; qu'après la nomination du roi futur, le duc de Maïenne seroit continué dans le gouvernement de l'état, avec le titre de lieutenant général, & qu'il remettroit alors seulement aux Espagnols la ville de Soissons, ce qu'il ne pouvoit faire auparavant, parce que c'étoit la seule place de sûreté

15926

qu'il eût en France pour lui-même; que s'il le trouvoit des obstacles insurmontables, soit à l'élection du roi futur, apparemment de la part du-rol de Navarre, à l'envahissement ou à la confervation de la Bourgogne pour le duc de Maïenne, le roi d'Espagne feroitià ce dernier pour dédommagement, une pension/annuelle! de trois cens mille hivres, qui pût lui tenir lieu des biens qu'il-risquoit de perdre en France, laquelle pension ne pourroit lui être ôtée ni téduite, quelque acs cord qui se fit entre le roi d'Espagne & le roi de Frince reconna, & paslement les successeurs à perpétuité. Il étoit encore stipulé , que l'Espagne éteindroit toutes les dettes du duc de Malenne, ou du roi étu du consentement de cette doutonne , s'il étoit françois; squ'on donnerois pareillement des latisfactions convenables aux autres principaux officiers de la ligue, elles n'étoient point exprimées, fort que Maienne he fongear pas aux aunes aufli efficacement qu'à lui me me jou qu'il unit que cet article ne fouilliroit point de difficulté, parce qu'au défaut d'argent j'il écoir facile

1592. de satisfaire les seigneurs en pensions,

dignités ou gouvernemens.

Telles étoient les demandes du chef de la lique, dans lesquelles il ne

chef de la ligue, dans lesquelles il ne s'étoit pas oublié, comme on voit-Pour tout cela il offroit au roi d'Espagne, outre la couronne, qui quoiqu'il n'en fût rien dit, ne pouvoit regarder qu'un prince de la maison d'Autriche, puisque le duc de Maïenne sembloit s'en exclurre lui-même; il offroit, dis - je, certain nombre de villes, dont le nom, aussi-bien que celui du roi futur, étoit en blanc, celles que l'Epagne prendroit, devant être remises aux Catholiques françois, fous la protection du roi d'Espagne & du duc de Maienne; le tout pour servir de sûreté & de çaution à l'Espagne jusqu'à l'élection du roi sans en dire davantage : ce qui marque bien encore qu'on comptoit que cette élection dédommageroit suffisamment cette couronne, à moins qu'on ne cherchât par ce sous-entendu favorable, à la flater de cet objet, pour en tirer un secours prompt & efficace. Ce qui fair naître ce soupcon, c'est l'attention à insister & à

i 592.

revenir souvent sur la clause suivante, qu'en attendant, qu'on se fût déterminé à Madrid sur tous ces articles, ( on donnoit pour cela le terme d'un mois,) l'Espagne commenceroit toujours par envoyer un secours puissant dans la Bourgogne, qu'on disoit être en fort grand danger. Pour hâter encore davantage les résolutions de cette cour, le duc de Maïenne qui dans tout ce traité se montroit serviteur fidéle, quoiqu'un peu intéressé, de la maison d'Autriche, assuroit froidement que si l'on trouvoit ces conditions trop désavantageuses pour l'Espagne, elle pouvoit se tourner d'un autre côté que du sien, & que las de porter ce fardeau, il ne demandoit pas mieux que de s'en décharger.

Mais il avoit beau seindre; il avoit assaire à un conseil qui ne prend pas sacilement le change, & qui entend encore mieux ses intérêts. L'Archiduc Ernest répondoit à ce mémoire au nom du roi d'Espagne, que Sa Majesté agréoit le titre de conservateur de la ligue, & même vouloit bien qu'on le regardât comme le chef de tout le parti; qu'on le trouveroit tous

G vj

jours prêt à accorder tous les secours de troupes qu'on lui demandoit contre le roi de Navarre, & même plus qu'on ne lui en demandoit, car il consentoit d'envoyer dans la Picardie seule les dix-neuf mille hommes mentionnés plus haut; il est aisé de voir à quel dessein, cette province confinant les Pays bas, sans ceux qu'il offroit de faire marcher en différens endroits du royaume. Il ne paroissoit pas aussi alarmé au sujet de la Bourgogne, que l'étoit le duc de Maïenne, parce qu'apparemment le conseil d'Espagne pénétroit que ce général demandant la jouissance de cette province, il n'étoit pas fâché que toutes les troupes y fussent employées. Sur cet article on accordoit seulement de quoi lever mille Lanfquenets & foudoier trois cens chevaux. On ajoutoit pourtant. que si le fort de la guerre tomboit sur cette province, Sa Majesté catholique ne refusoit pas d'y envoyer des troupes considérables; & sans doute cette parole étoit sincére.

Le roi d'Espagne ne se montrois, pas non plus si libéral à beaucoup, près sur le chapitre particulier de

#### LIVRE CINQUIÈME. 149

Maïenne, c'étoit de tous les articles le plus réduit. On ne vouloit rien ajouter à la pension de trente mille livres par mois. On lui accordoit pour lui, & cela simplement pendant qu'il seroit en personne dans l'armée, deux mille fantassins & cinq cens cavaliers. On gardoit un profond filence fur tout le reste. A l'égard des places qu'on prendroit, l'Espagne consentoit que le duc gardât celles dont il s'empareroit, pourvît qu'elle en sît autant de fon côté. Elle ne se départoit pas de la demande qu'elle avoit faire de Soisfons, & vouloit absolument avoir cette ville pour garantie des avances qu'elle faifoit dans cette guerre : ellepromettoit seulement de la rendre après l'élection du roi. Cerre nomination paroissoit encore douteble à l'Espagne, qui donnoit à entendre que sp elle se faisoit de manière du elle eug lieu d'en être fatisfaite, on pouvoits alors tout attendre de la gratitude de mais auparavant on ne vouloit rien? risquer. On laissoit pour ceveffet sanst réponse ousles autres articles y le l'on l y en ajoutoit un nouveau : c'est que le l duc de Maïenne se déseroit de certaines

592.

#### == 150 Memoires de Sully,

personnes, quisans doute n'appuyoient pas les intérêts de l'Espagne auprès du général françois. Le papier ne souffroit pas ces noms, on les avoit, disoiton, désignés de bouche à l'argent du traité. Voilà dans quelles dispositions étoit Sa Majesté catholique, qui imitoit assez bien le duc de Maïenne, en ce qu'elle songeoit beaucoup plus à elle qu'à lui, & lui vendoit aussi cherses services.

A cette lecture je sentis tout mon ressentiment s'éteindre. Ces papiers étant d'une extrême importance pour le roi, je ne perdis pas un instant à me rendre à Compiégne. Je trouvai que le tems & l'absence n'avoient rien altéré des sentimens de Henri à mon égard. J'eus une demi-heure de conversation secrette avec ce prince, à qui je dis en gros le sujet de mon voyage, la lecture des papiers fut remise au soir de ce même jour. Tout le monde étant retiré de l'appartement du roi, j'y fus introduit, & y demeurai enfermé avec Sa Majesté, qui y appella Beringhen & Choirin pour déchifrer les caractéres de la plupart de ces piéces.

Nous apprîmes ce que c'étoit que ce tiers-parti dont on parloit sourdement. Il se formoit au milieu de sa cour même sous les auspices & par les idées de l'abbé (18) de Bellozanne, des deux Durers, & je crois de l'abbé du Perron, toutes créatures du comte de Soissons & du cardinal de Bourbon, & particuliérement attachés à ce dernier. Il y a du moins toute apparence, que ces personnes en furent les-auteurs, & même les uniques promoteurs dans le commencement. Mais dans la suite MM. de Nevers, de Longueville, de Villeroy, d'O, & tout ce qu'il y avoit à la cour de Catholiques qui se piquoient d'être trop bons françois pour souffrir la domination espagnole, & trop zélés romains pour s'accommoder d'un prince protestant, s'attachérent à ce parti. Depuis quelque tems le comte de Soissons s'étoit joint à ces messieurs. On disoit même qu'infidéle à fon ancienne maîtresse, il sut plusieurs sois sur le point

(18) Jean Touchard, seiller d'état, intensible de Bellozanne l'ant & contrôleu gé-Louis Duret, sieur de séral des sinances, pré-Chevry, médecin, & ident de la chambre Charles Duret, con des comptes. rgi Membines de Sully,

de s'unir avec mademoifelle de Longueville. Ils avoient pris le nom de politiques, pour se distinguer des royalistes & des ligueurs; & pour montrér qu'ils alloient au bien de l'état & à la conservation des droits de la couronne, par-dessis toute autre consideral tion. Leur objet principal étoit d'exclure également du trone tout princé étranger, le duc de Maienne & le roi de Navarre. Le gros du parti n'en fçavoit pas davantage; mais les chefs qui étoient les maîtres du secret, son geoient de plus à se désaire des deux derniers par le fer ou par le (19) poifon après quoi ne rencontrant plus de difficulté, ils faisoient le cardinal de Bourbon roi, (20) & lui obienolent une dispense pour le marie avec l'infante, afin de ne pas mecon tenter tout-3-fait de Sollione S ગાં(મુક) **ઉલ્લે હસાલપત્રિ**ે દિશામાં હતું ના મહાનું દિશામાં tron ne le trouve dans 1. prince de Coude, aucun autre écrivain, & d'Eleonor de Roye. elle est du Hombiel de Sest alures freies de celles que l'auteur ne toient Hepri, prince devoir pas avancer de Conde Prancois, sans y jordane la gleu-printe de Conty Charles 1 l'appelloit Soiffons (1997) l'appelloit

En comparant oe projet avec celui de Jeannin dont on vient de voir le mémoire, on sera surpris que des piéces si contraires les unes aux autres se trouvassent dans le même paquet. Sans en chercher la raison dans les secres de la providence qui, en présentant au roi du même coup tous les projets qui se tramoient contre sa personne, fembloient l'avertir des justes mesures qu'il devoit prendre pour les prévenir, je croisqu'on peut la trouver dans l'intérêt différent de toutes ces personnes. qui communiquant ensemble, & quelques-uns de fort loin, tel que le duc Emmanuel de Merœur, sans aucun motif com- de Lorraimun que la haine qu'ils portoient au-ne. roi, enfantoient mille idées chimériques, & se livroient à toutes les lueurs qui brilloient à leur escrit, fans avoir d'objet fixe & déterminé, que celui de donner l'exclusion au roi de Navarre. Dans cette confusion de sentimens; il n'est pas étonnant qu'il se rencontrât des avis si opposés dans les moyens. v

Je demeurai trois jours à Compiégne, souvent en conférence avec le roi, qui se montroit sensiblement touché de l'attentat qu'on, méditoit contre

#### 154 MEROIRES DE SULLY;

1592.

sa personne, parce qu'il se flatoit que sa conduite auroit du en étouffer l'idée. Il me renvoya à Mante, s'appercevant que les efforts que je faisois pour parler dans ses entretiens pouvoient rouvrir mes bleffures. Toutes les marques d'une confiance entière & pleine de tendresse, je les reçus de ce bon prince. La dernière chose qu'il me dit en partant, fut de bien observer tous les mouvemens de ses ennemis, & de me préparer en attendant qu'il prît luimême le chemin de Mante, à lui donnerde bons avis quand il y seroitarrivé; parce qu'il vouloit bien me rendre le maître de la conduite qu'il devoit tenir dans une conjoncture si difficile. Il ne demeura en Picardie qu'autant de tems qu'il lui en fallut pour finir quelques arrangemens, après quoi il prit la route de Mante. Il choisit cette ville par préférence à toutes les autres, parce que par sa situation elle lui parut le séjour le plus propre à décou-vrir & déconcerter les différentes cabales de les adversaires, dans un tems où les pratiques du cabinet alloient vraisemblablement succèder aux sonctions militaires. Son conseil y sejon-

noit déja; & il y avoit fait venir madame sa sœur. Après la découverte que ce prince venoit de faire des entreprises qu'on formoit contre sa vie; il y auroit eu une extrême imprudence à négliger toutes les précautions qui pouvoient l'assûrer. Il rensorça sa garde. Il logea dans Limay, qui est comme un fauxbourg de Mante, un corps de troupes Angloises fort affectionnées; & prit le parti de tenir tout le monde pour suspect, ne voyant en effet presque personne dont il ne dût se défier, depuis qu'il s'étoit convaincu que des gens qu'il admettoit dans ses conseils, à sa table, à ses plaisirs à étoient capables de se porter aux plus violentes résolutions contre lui.

Si de toutes les faveurs que peut accorder un prince aussi estimable par les qualités de son esprit que par ses grandes actions, les sentimens du cœur sont ce qui touche davantage un homme d'honneur, je dois beaucoup à ce prince qui m'honora particuliérement de sa consiance, dans un tems où l'insidélité, la noirceur, la trahison, de tout ce que peut inspirer l'intérêt à des sujess qui ont placé.

₹592.

cette idole à la place de l'amour der leur roi, sembloit ne lui laisser d'autre parti à prendre que celui d'une réserve & d'une démance générale.
J'ai quelque chose de plus à dire, car pourquoi cacherois - je ce qui dans toute ma vie me paroît l'endroit le plus propre à m'aitirer l'estime des personnes véritablement vertueuses . C'est dans cette conjecture sidélicate, que ce prince voulut bien s'abandona ner à moi, & me confier son sort & fa couronne; (21) cas il ne s'agissoit pas d'un moindre objet, persuadé sans

(2) I Si nous en dans tout cet endroit éroyons M. de Thou, de fet mémoires que Gaspard Schomberg, cell principalement, comte de Nanteuil. Et mémoire quelque louis de Révol, se même en quelque eréraire d'érat & maniere à lui leul le réraire d'érat & en l'honnour de est lui-même eurent une dû. Tacite a dit d'un grande part dans le parcipalement du la faveur de la faveur, lui en lassement qui frappa ce prince après lui en lassement qui frappa ce C'est ici tout le grand coup. Ils ne par contraire, le duc de roissen pas même Sully en avoir de la faveur fongé à M. di cout d'estemiel auprès sully. Ce qui n'ôte d'Henri IV, qu'on ne rien à la force des s'avisoir pas seule-preuves qui établissent ment encore de l'en-

# Livre Cinquiène. 157

doute que le confeil d'un homme plein d'un sincére attachement, & s'il m'est permis de me servir de ce terme, d'une amitié véritable, doit l'emporter sur la pénétration d'esprit & d'habileté;

1592i

foupconner, & ce publique des affaires: qu'on trouvera de plus le nom de Rosny na singulier dans l'his-se trouve point, & cetoire de l'un & de lui de Sully, si connu l'authe c'est que l'ong-pour les personnes tems après que cette bien instruites, assez faveur se fur déclarée rarement, vû le perpar les principaux sonnage qu'a joué Ma emplois & les premié de Sully dans les dix res places qu'on vir le ou douze dernières ministre occuper, & années de la vie de même jusqu'à la mortice prince. Tout inde Henri, ils demen-compréhensible rérent ensemble dans paroît cet air de réces termes de la plus leve & de mystère, exacte circonspection qu'on examine propar rapport au public; fondément la conjongendant que dans le cure de ces tems-là. particulier la familia- le avec cela, la rehrité & la confiance gion du duc de Sul-n'ont peut - cré, ja- ly, on découvrira lans mais été portces plus peine les sujets qu'ond lon entre un roi & eu ce roi & ce, minis-fon sujer. Voilà com tre d'en user de la sor-nient il est arrivé que re , & même de ne dans quelques histoi- point se départir de res de Henry le cette conduite jusqu'à Grand, dont les au- la fin. Ce n'est pas là reurs, sans pénétrer un des moindres traits jusques dans le cani-de l'habileté & de la net, se sont contentés prudence de ces doux. de ne représenter que grands hommes. J'ai. la face extérieure le cru nécessaire de faire.

## 158 Memoires de Sully;

1592.

lorsqu'on n'y joint qu'une fidélité douteuse. Rien ne m'a jamais fait sentir un plaisir si pur & si noble, que l'honneur d'un pareil choix; mais après m'y être livré quelques momens tout entier, j'envisageai la pesanteur du fardeau dont je me sentis charger; & je tremblai au milieu de ma joie, que ma soiblesse & mon incapacité n'allassent m'engager dans quelque sausse démarche qui nuisse, non pas à moi, je crois que dans ces occasions c'est à soi que l'on songe le moins, mais au prince qui se reposoit sur moi.

De ce moment toutes les précautions que prenoir le roi pour sa perfonne, je les pris pour le conseil que j'allois lui donner. Je m'y préparai par les réslexions les plus prosondes sur l'état des royaumes voisins en général, & sur celui de la France, des parties qui la divisoient, & du roi, en particulier. Je considérai que si dans les emplois pareils au mien, on

cette remarque une » entré en part des fois pour toutes. » Il » grandes affaires du » y avoit long-tems. » roi. Il fut employé » dit l'historien Ma- » aux plus confidens » thieu, som. 2. pag. » du tems de Henri » a78. que Rosny étoit » III. « &c.

ne fait point de fautes même innocemment, sans mériter quelques reproches, il n'en est point qu'on ne s'attire, lorsque celles qu'on y fait viennent de ce qu'on s'y est comporté, avec passion. Cette réflexion me porta à étudier profondément mes penchans & mes dispositions; & me convanquit de la nécessité de commencer par forcer mon cœur à se vaincre & à s'oublier lui même. Un retour sérieux sur ma conduite passée, me fit appercevoir de l'injustice dans les plaintes fréquentes qui m'étoient échappées contre le procédé du roi à mon égard, & à celui des Protestans. J'en cherchai le principe, que j'eus bien-tôt trouvé dans le préjugé ordinaire, qu'on ne se rend digne de la religion que l'on professe, qu'en comptant pour rien la cruauté, la perfidie, le parjure, pourvû qu'on la fasse triompher. Je me dépouillai de cette idée aussi injurieuse à l'auteur de la religion, que préjudiciable à la religion qui se sert de ces indignes moyens, & l'on me croira aisément, l'orsque j'avance qu'il n'y eut sien dont je me défiaffe aussi forte-

gh

£502.

ment, que des piéges que pouvoit me tendre le zèle trompeur de la religion, si l'on fait attention à la nature du conseil que je pris sur moi de donner au roi.

Lorsque je me fus ainsi assuré de moi-même, je craignis moins de porter mes regards dans ce cahos impénétrable d'intérêts différens, & de sonder un avenir qui n'offroit de toutes parts qu'un affreux précipice. Falloit il éterniser les maux de la France; en mettant aux mains peut être pour plus d'un siécle, deux partis de religion alors à peu près égaux ? Falloit-il qu'un prince qui méritoit si bien d'être heureux, consumat sa vie entière au milieu des horreurs de la guerre, qui jusque-là ne l'avoit pas laissé respirer un moment, & lui préparoit, si je le déterminois de ce côté, des travaux infiniment plus grands encore que tout ce qu'il avoit essuyé? D'autre part, devois-je exposer le corps entier des Résormés en France, qui cherchoit la paix & la justice, & être la victime d'une Politique toute humaine, à les mettre aux pieds de leurs plus cruels ennemis ?

mis? Dans l'incertitude du sort des armes, & d'un moment qui pouvoit terminer tout d'un coup les jours du prince, devois-je amener les choses au point, que peut-être la France en proie à l'Espagne & à tous ses voissins, ou déchirée par mille tyrans, perdit en un moment la gloire de son nom, l'éclat de sa monarchie & la succession de ses rois? Que de périls dans la guerre! Que de piéges dans la paix! Que de sujets de craindre de tous côtés! Et comment prendre une résolution, frappé de tant de dangers presqu'inévitables,

Le plus grand de tous étoit encore sans difficulté de n'en point prendre. Enfin je crus que tout bien éxaminé, il falloit préférer le parti qui arrêtoit la guerre civile, redonnoit le calme à la France, la soumettoit à un bon roi, la mettoit en état de se venger des ennemis étrangers; c'est - à - dire, celui qui détournoit le plus d'inconvéniens présens, & offroit la ressource du tems pour remédier à ceux qu'on pouvoit craindre. En un mot je résolus de porter le roi à embrasser la Reli-Tome. II.

gion (22) Romaine & de l'y préparèr peu-a-peu. Je sçavois bien que je mécontentois par-là deux sortes de personnes, les Prorestans voisins de la France, & les Calvinistes François: mals pour les premièrs, la France une fois unie, ne peut-elle pas se passer de tout secours étranger? Quant aux seconds, ne pouvoir-on pas leur accorder des avantagés, qui leur fissent voir ce changement sans murmurer? À l'égard de tous les deux, je comptois sur la reconnoissance qu'un prince tel que Henri ne pouvoit manquer d'avoir pour des personnes, à qui il avoit les plus elsentielles obligations.

Voilà de quoi je m'occupai uniquement depuis l'instant où je partis de Compiégne: & j'étois encore absorbé dans ces réslexions, lorsque le roi arriva à Mante. La premiere chose qu'il sit, sut de me faire dire d'aller le trouver avec les précautions ordinaires. Jaquinot me conduisit dans sa chambre avant le jour, & nous entrâmes aussi-tôt en matière. Hen-

<sup>(12)</sup> Done le idue de la durant davantage pour -Kolfy trouvoit dans la le faint que dans la Religion Catholique Protestante.

# Livre Cinquième. 163 =

1592.

ri qui de son côté avoit sait mille réslexions sur la situation embaras-sante où il se trouvoit, commença par m'en saire un portrait au naturel; intérêts inconciliables dans les princes ôc les grands du royaume, haine entr'eux ôc contre lui, mutinerie ôc désobeissance dans sous les esprits, paresse dans les étrangers alliés, animosité ôc brigues de la part des ennemis, trabisons au dedans, violences au-dehors, précipices ôc écueils de toutes parts! La fin de ce discours pathétique sut de demander quel reméde je connoissois à tout cela.

Je répondis au roi, que sans prétendre lui donner aucun conseil, je voyois simplement mois partis à prendre, sur lesquels c'étoit à ce prince à se déterminer: le premier, de satissaire tout le monde à ses propres dépens, ou plutôt aux dépens de l'état: le second, de ne satisfaire personne, en cherchant à emporter tout de haute lutre: le troisséme qui tient le milieu entre les deux, de saire tomber tous les obstacles qu'on apposoit à son avénement à la Courronne, en se saisant Catholique. Le noi reprit la pa-

H ij

role, & me dit que ce que je lui disois n'étoit rien moins qu'un avis. Il me commanda de lui dire nettement ce que je ferois, si j'étois en sa place. Je cherchai à le lui faire entendre, en reprenant l'un après l'autre les trois. moyens que je venois de mettre en avant. Je lui fis envisager qu'en suivant le premier, il se réduisoit luimême à rien; & que s'il falloit remplir l'avidité de l'Espagne & des ligueurs François, à peine d'un si grand royaume lui resteroit il un petit nom-bre de provinces. Sur le second, je lui représentai que si-tôt qu'il auroit donné occasion de croire qu'il s'en tenoit uniquement aux droits que sa naissance lui donnoit sur la couronne, Babandon de tous les Catholiques, & le déchaînement d'un peuple d'ennòmis au - dedans & au - dehors du royaume, lui attireroient un orage terrible: L'inconstance de la fortune & les révers ordinaires de la guerre quoique ce prince ne les eût point éprouvés, trouvérent leur place dans cette réfléxion. Je ne parlai du troisiéme parti, que pour dire au roi qu'étant Protestant moi même, je.

ne pouvons lui rien dire sur ce sujet.

1592.

À mesure que je parlois, je voyois que l'esprit du roi se frappoit de plus en plus de l'embarras où la conjoncture présente le jettoit: & je m'attendois que ce seroit la vue de tous ces obstacles, qui le meneroit au point où je voulois qu'il arrivât. J'étois sûr, quant aux premier de ces trois partis, que Henri n'y pensoit seulement pas. Je le connoissois trop bien, pour croire qu'il fût capable de se porter à un accommodement, qui ne le laifseroit roi qu'en peinture, sujet ou dépendant de l'Espagne, ou réduit enfin à une petite partie de la France : aussi son embarras ne rouloit que sur les deux autres. D'un côté, disoit-il, en demeurant dans sa Religion, il voyoit ligués contre lui les princes de son sang, tous les grands du royaume, & ceux qui étoient à la tête des affaires & des finances, comme MM. d'Epernon, de Nevers, de Longueville, de Biron, d'O, de Rieux (23) de Villeroy, de Manou,

<sup>(23)</sup> Renéde Rieux, de Manon, frere du fieur de Sourdeac, sur-intendant. Louis Jean d'O, seigneur de l'Hôpital, sieur Hiij

#### 166 Memoires de Sully;

1592.

de Châteauvieux, de Vitri, d'Entragues, de Sourdis; le détail en seroit trop long. Il les voyoit prendre le parti, ou de faire un corps contre lui indépendant de la ligue, ou ce qui étoit plus vrai - semblable & auffi plus dangereux, de s'unir avec la ligue, & de concerter ensemble les moyens de lui fermer tous les chemins au trône. De l'autre, il s'objectoit les plaintes des duc de Bouillon & de la Trimouille, & les cris de tant de Prorestans qu'il alloit abandonner; eux en'il avoit tant aimés, & dont il avoit the h long-tems fon unique fecours. Il se les représentoit passant du mécontentement à la résolution que fait prendre le désespoir d'être sacrifiés par un prince ingrat, se choisissant un chef, se cantonnant en France, & l'obligeant à rourner ses armes contre eux : & il finit par ces paroles: » Non, je ne sçaurois les maltraiter, » ni leur déclarer la guerre; je les 🖦 aimerai toujours. 🗢

Je me sentis pénétré de ces paroles,

de Vitry, François de coubleau, marquis de Balzac, sieur d'Entragues. François d'Es- Châteauvieux-

## Livre Cinquiems. 167

qui marquoient un naturel & un retour si rares dans le cœur des souverains. Je l'en remerciai au nom de rous les Protestans, en mettant un genou en terre & en lui baisant la main. Ce que ce prince opposoit à son changement de Religion, & la maniere dont il le faisoit, étoit précisément ce qui dissipoit ma crainte; & me confirmoit qu'on ne trouveroit point ailleurs le reméde aux malheurs préfens. Je repuis la parole & je lui dis, que MM. de Bouillon & de la Trimouille, & tout ce qu'il y avoit de personnes de mérite & de distinction dans le parti calviniste, ne seroient point assez déraifonnables pour s'armer contre lui, pour un parti embrassé par la seule nécessité, lorsqu'on continuerojt à les traiter avec tous les égards dûs à leurs personnes & à leurs fervices; & achevant d'expliquer au roi tout ce que je pensois à ce sujet, j'ajoûtai, que le fond de toutes les Religions qui croyent en Jesus-Christ étant essentiellement le même, c'est-à-dire, la foi des mêmes Mysteres, & la même croyance sur la Divinité, il me sembloit que devenir Catholique de Protestant qu'on étoir Hiv

1592.

auparavant, ou Protestant de Catholique, c'étoit moins changer de religion, que suivre pour l'intérêt de (24). la religion même, ce que la positique a jugé à propos d'y mettre de différence: mais que quand je me tromperois dans cette idée, il étoit roujours

> · (24). Joignez à ces pla conscience . & :de paroles du duc de la droiture naturelle: Sully ce qu'il vient de pa dans la créance ou dire quelques, pages »il se trouwoit; dit-ils auparavant, & ce qui » parlant deM. deSul-est marque plus haut, » ly, que le roi pou-forsqu'il parle du de- » voit aussi facilement woir & de l'autorité dest » saire son salut dans rois en matière de re-la notre Religion comllgion: yous conclu- me dans la sienne.
> rez qu'il étoit Calvi- ce n'a pas été beaunite mitige, indiffe- » coup bazarder fa rent à toutes les Reli- » confcience que de lui gions qui convien- » perfuader ce chanment dans les articles » gement, & c'étoit fondamenraux. C'est » au contraire servir ainsi qu'en parle l'au » l'état, voir toute la teur du discours ma- ochrétienté rrès-no-nuscrit que j'ai cité o tabloment, sans in-dans sa présace de cet o téresser sa réputaouvrage; & c'est même > rion. . Heureusela principale des rai-ment Henri le grand sons par lesquelles il ne prit point de son justifieM. de Sully d'a-ministre ce sentiment voir donné à Henri IV. d'indisterence, comun conseil, qui sans ce-me il! l'avoue lui-la s'accorderoit assez même très - sincere-med avec les lois de mens.

incomestable, qu'embrasser la reli-

gion catholique n'entraîne point la nécessité de persécuter toutes les autres: au contraire, que peut-être Dieu amenoit le roi à ce changement, pour donner à l'Europe un spectacle nouveau & plus digne de la Religion ellemême: qu'il y avoit assez long-tems que la différence des religions donnoit en France les Scénes les plus tragiques; quelle étoit une source de calamités & de délordres, par l'aversion qu'on inspiroit au peuple contre ceux qui étoient d'une croyance différente de la sienne : ce qui se pratiquoit également de la part des Catholiques & des Protestans; qu'il pouvoit remédier à un mal si dangereux, en unissant ceux qui professoient les deux religions par les liens de l'amir tié & de la charité chrétienne: ou si cette entreprise étoit impossible, en leur prescrivant du moins des régles si justes, que les deux partis fussent contens de ce qui leur seroir accordé. J'ac. tendris ce prince par la seule idée de rendre sa mémoire éternelle, en rétablissant dans un royaume désolé le cal-me, la sécurité & l'abondance; & de mériter par l'usage des talens qu'ill Hw

#### = 170 Memoires De Sully,

1592.

avoit reçus du ciel, l'honneur d'avoir rendu la France heureuse, après qu'on avoit désespéré d'elle, & regardé ses playes comme incurables. Je suis sûr que ce motif l'intéressa plus que celui de son repos. Je ne l'oubliai pas pourtant; & je sis convenir tacitement Henri, qu'après avoir, pour ainsi dire, épuisé la guerre, son cœur redemandoit de lui - même une situation moins bruyante & plus tranquille.

La plus forte preuve qu'en cette occafion je parlois pour la raison & la justice, c'est que le roi, qui par un heureux caractere d'esprit sentoit d'abord
rout le vrai & le faux de ce qu'on lui
disoit, m'avoua que toutes mes paroles lui avoient été jusqu'au fond du
cœur. Il ajoûta qu'il y réstéchiroit encore prosondément; mais qu'il croyoit
qu'il ne suivroit point d'autre confeil.
En esset au bout de trois jours son parri sut pris; & il ne s'appliqua plus qu'à
applanir les dissicultés qui restoient.
Les unes le regardoient lui-même: car
comme la droiture & la sincérité saisoient le sond de son cœur, de même
qu'elles étoient dans toutes ses paroles, je suis persuadé que rien n'auroit

## LIVER CINQUIÈME. 171

1597.

été capable de lui faire embrasser une religion qu'il ent méprisée intérieurement, ou dont il ent seulement douté. Un prince qui n'avoit jamais trompé les hommes, étoit bien éloigné de

vouloir tromper Dieu. Les autres obstacle

Les autres obstacles regardoient les principaux chess du parti Protestant, que cette seule proposition ne manqueroit pas de révolter, autant par crainte que par point d'honneur. Il les sit tous assembler, & adressant la parole aux plus distingués d'entre eux, qui étoient MM. de Bouillon, de Sancy, du Plessis, de Salignac, de Morlas, de Constans & Salettes, (25) j'étois aussi présent, il leur dit, dans l'intention de les sonder: qu'il les avoit fait assembler, pour sçavoir leur sentiment lur ce qu'il avoit à leur communiquer; qu'il avoit à leur communiquer.

(25) N. Salettes tirent tous deux. Henétoit président du parji IV. apprenant la
lement de Peau , & mort de Morlas , qui
conseiller d'état de étoit un homme de
Navarre, Morlas étoit grand mérite dit: » J'ai
son fils naturel ; conseiller du conseil privé » leurs entendemens
& d'état , & sur-intendant des magassins de
France, Ils se conver, pag, 545.

H yi

Digitized by Google

## 172 MEMORIES DE SUCLY;

Durets, agens du tiers-partiavoient eu une entrevue avec Villeroy (26) & Jeannin; & qu'ils étoient convo-

(26) Après avoir soi troi dans les conféren-gueusepient recueillifces auxquelles it af-· tout de l'qui est dit sista, par les confeils dans les plus judi-qu'il donnoit fréquem-cieux de nos écrivains mentau duc de Marensur ces deux hommes, ne, de se désier du dont le duc de Sully conseil de Madrid, parle si peu avanta- par la réserve que ce-geusement dans m'île chef de la ligue avoit. endrolts de les mé-lalui communiquer ses. moires; je crois pou desseins, secrets par voir avancer avec cer- le détail des negociaritude que leur-grand rions du préfident-& unique objet fut Jeannin en Espagne, d'un côté, de sauver par la maniere dont la resigion en France ils se comporterent en excluant du trô-l'un & l'autre aux états. nesse roi de Nayarre, de Paris, & peut être-tant qu'il n'abjure oit mieux encore, par la point le Calvinssine schaint que les seize leur a ousphror en le forçant porsoient. Leur pru-à abjurer, & d'empé-dence, seur sang froid, cher de l'autre, l'esset & seur talent décidé-de la politique Espà-pour ses affaires, les gnole qui tendoit, ou rentoient l'ame du à enlever la couronne parti, & on peut le à la maison royale, dire, malgré le parti ou à démembrer le même : sans eux ce royaume. Ces vues parti, possédé d'une-qui n'ont rien que de passion aveugle de su-fort louable, sont clai-rieuse aurois précipirement prouvées par té l'état dans des mal-la conduite de Ville-heurs irrémédiables.

#### Livre Cinquieme. 173 a

nus d'unir contre lui toutes les forces de la ligue & des autres Catholiques; qu'il touchoit au moment dont les Catholiques l'avoient si souvent menacé; qu'ils alloient l'abandonner unanimement; que le projet commun étoit de placer sur le trône le cardinal. de Bourbon, de lui faire épouser l'Infante d'Espagne, & de tenter par toutes sortes de moyens de se désaire de sa personne; qu'à la vérité le cardinal s'étoit montré fort éloigné de cette derniere proposition ; mais qu'il y avoit toute apparence qu'il y donneroit enfin les mains, lorsqu'on lui auroit fait comprendre qu'il n'y avoit pas d'autre moyen de s'affurer la couronne; qu'il les prioit de lui dire naturellement ce qu'ils pensoient qu'ils y eut à faire sur tout cela, & particuliérement sur la désertion des Catholiques, qui alloient meure son partiaux abois

Consulter! histoire de lervy, Passini, & au-Mashieu, tom. 2, pag. tres, Voyez aussi ce-66, 69, 86, &c. La que nous avons dir Chron. Nodenn: 120. fur cer article dáns, 2. exc. De Thou. les la prétate de certosimémoires de Nevers, vrage.

Il parut bien par la rumeur & le trouble que cette déclaration jetta dans l'assemblée, que tous ceux qui la composoient, sans rien prévoir ni ménager, sans point fixe, & même sans aucun véritable attachement au roi, n'avoient, pour ainsi dire, songé jusques-là qu'à vivre au jour la journée, qu'àpousser le tems & tirer partie des talens de leur Maître pour la guerre. Ils ne purent jamais s'accorder, ni former un avis suivi. On ne sçavoit s'il falloit fouhaiter la paix, ou continuer la guerre. L'un disoit qu'il n'y avoit rien à faire qu'à se remettre en campagne, & risquer le tout pour le tout. L'autre s'imaginoit qu'en arrêtant huitou dix des principaux Catholiques qui n'étoient point encore sur leurs gardes, surtout les auteurs du projet, on le feroit avorter. D'autres plus modérés, ou peut être seulement plus incertains, se retranchoient à dire qu'il falloit négocier & chercher des accommodemens, sans pouvoir dire comment Je saiss cette ouverture, & 3& en la fixant à quelque chose de raisonnable, je fis prévaloir l'avis de la négociation. On n'ignoroit pas que

j'avois quelque crédit sur l'esprit de M. le comte de Soissons, & un libre accès chez le cardinal de Bourdon. Ce cardinal disoit souvent en public, que quoique je susse Huguenot, il n'y avoit personne pour qui il se sentit autant de penchant que pour moi. J'ossis d'employer ma médiation auprès de ces deux princes, & de les engager à fermer les yeux aux persuasions des ennemis du roi : & pour y réussir plus surement, je promis de travailler à gagner leurs créatures & leurs conseillers, sur-tout l'abbé de Bellozanne, les Durets, considens du comte de Soissons, & une madame des Rosiéres bonne 'amie du cardinal.

Personne ne contredit cette opinion; sans doute parce que les Protestans qui avoient entendu la déclaration, se sentant trop soibles pour recommencer actuellement les hostilités, ils ne virent rien de mieux à faire pour le tems présent. Le roi ne sut pas fâché de son côté, que l'avis ananime des Protestans lui sit rechercher les princes du sang & lier commerce avec les Catholiques de la ligue. Je me mis à travailler suivant mon plan,

## 176 Memoires de Sully;

1502.

& je commençai par l'abbé de Bellozanne. Je sçavois que la jalousie le rendoit l'ennemi secret des Durets. Je crus qu'en le prenant de ce côté, en fortifiant sa haine, & en le flatant d'un premier rôle dans les affaires , j'en: viendrois à bout. Je débutai par lui dire, que je venois le remercier de la part du roi, de ce qu'il s'étoit si généreusement opposé en sa faveur aux entreprises des Durets : ce qui ne pouvoit partir que d'un fond de droiture & de bonne volonté pour le roi, dont sa majesté, quoiqu'elle le connût peu, lui tenoit tout le compte qu'elle devoit, jusqu'à ce qu'elle fût en état de lui donner des preuves plus fensibles de son affection : ce qu'elle feroit certainement, en lui procurant le chapeau de cardinal, ou du moins en lui donnant un des plus riches bénéfices du royaume, si tôt que ces graces seroient en son pouvoir, par le changement de religion auquel elletouchoit de fort près.

Ce début qui flatoit extrêmement la vanité du personnage, me donna sujet d'entrer comme sans dessein dans. Les secrettes démarches des Durets,

que je faignois de sçavoir fort positivement, afin de les apprendre de luimême, & de le porter à s'y opposer encore plus fortement. En effet à peine eûs - je lâché quelques paroles fur ce fujet, que mon homme cédant à son penchant, tomba sur les Durets. & en dit tant demal, qu'il me jesta dans l'autre extrêmité de croire que sa haine les lui faisoit accuser faussement L'idée du chapeau & de l'évêché produisant son effet, Bellozanne feignit de sentir pour le roi le zele que je lui attribuois moi-même par pure feinte: il ne tint pas à lui que je ne crusse qu'il s'étoit opposé aux violentes résolutions des Catholiques, dont il m'apprit chemin faifant toute l'intrigue & le but. Je me flatai quelque tems d'avoir gagné cet homme au roi: mais les fourbes reviennent bien-tôt à leur caractère. Il ne m'en eut pas fi-tôt fait la protestation, qu'il alla en faire une toute contraire au cardinal de Bourbon, ensuite à Villeroi & à Jeannin, auxquels il redit d'un bout à l'autre toute la conversation qu'il venoit d'avoir avec moi. S'il se trouva bien de sa trahison, par le

## 178 MEMOIRES DE SULLY,

1592.

nouveau dégré de faveur où elle le mit, je trouvois de mon côté qu'elle servoit peut-être mieux le poi, que ne l'eût pu faire son secret. Outre que par-là j'avois crouyé moyen d'instruire ces Messieurs de la disposition prochaine du roi à embraffer leur religion : ce qui les ramangit intérieurement vers ce prince, sur-tout le cardinal plus épris de la religion que de la couronne, l'indiscrétion de Bellozanne produisait encore un autre effet, c'est de leur donner envie de se supplanter les uns les autres dans l'acquifition des bonnes graces du roi. Je pardonnai donc de bon cœpr à Bellosanne la duplicité; & j'en tirai même un troisiéme fruit par rapport aux Durets.

Ceux-ci sentant que les nouveaux secrets dont Bellezanne s'étoit sair honneur auprès de ses patrons, sui avoient donnéune souvelle pointe de faveur, n'en surest que plus disposés à écouter les propositions que j'allai leur saire ensuite. Je leur dis, que le roi piqué de la sourberie de Bellozanne (ce qui ne laissoit pas d'être, parce qu'il l'avoit poussée jusqu'à donner de

1592

l'ombrage aux Protestans, ) ne vouloit plus entretenir aucun commerce avec cet homme sans foi, & qu'il étoit disposé à faire par leur canal touees les démarches qu'il auroit à faire dans la fuite. Je leur gardois une piéce, dont j'étois sur que la communication produiroit un merveilleux effet; c'elt le projet d'accommodement de la ligue avec l'Espagne, & la réponse en conféquence, dont ils n'avoient eu aucune connoissance, & que je leur montrai en ce moment. Ce trait les terraffa. Ils se crurent méprifés. Ils jugerent le projet affez ralfonnable, pour avoir lieu de craindre qu'il ne s'éxécutât, & n'emportat la décision des affaires, fans qu'ils y eussent contribué en rien : re qui oft pour ces sortes de gens le coup le plus accablant. Ils ne balancerent pas à m'offrir avec ardeur leurs services pour le Roi. Le changement de religion que je leur avois aussi insinué, leur paroissant applanir toutes les chicanes qu'on faisoit à ce prince. ils furem ravis d'être les entremetteurs d'un projet, dont ils trouvoient l'invention plus heureuse, que celui qui avoit été proposé à l'Espagne par le

#### 180 Memoires de Sully,

1592.

duc de Maïenne. Pour mieux dire, il ne leur en restoit point d'autre à suivre après la victoire que Bellozanne venoit de remporter sur eux. Effectivement ils garderent mieux le secret, & s'employ erent assez utilement.

Je me tournai ensuite du côté de l'abbé du Perron, (27) qui par son caractere, sa réputation, son éloquence, pouvoit plus auprès du cardinal de Bourbon, lorsqu'il s'agissoit de lui faire prendre ou quitter une résolution, que toutes les finesses de Bellozanne & des Durets. Nous nous connoissions depuis long-tems, & il m'avoit quelque obligation. Je concertai mon discours, comme ayant affaire à un homme pour lequel l'éloquence, les grandes idées & les raisonnemens (28) profonds avoient de puissans charmes; & j'y fis entrer autant & plus de politique & de vues humaines, que de religion. Mon frere

y, du Perron, depuis paroît plus juste que évêque d'Evreux, & celui de Joseph Scaliger , qui ne le traite que de babillard, lo-(28) Ce jugement du duc de Sully sur le levic.

# Livre Cinquiéme. 181

le gouverneur de Mante, sut présent à cette conversation, où après avoir glissé mes discours ordinaires sur la suture abjuration du roi, j'entrepris de prouver à du Perron qu'à l'Espagne près & quelques brouillons en France, l'intérêt & l'avantage non-seulement de la France, mais encore de toute l'Europe, étoit que le roi de Navarre sût élevé au trône, & qu'il possédat le royaume dans la même étendue, & avec le même pouvoir qu'en avoient joui les rois ses prédécesseurs.

Je commençai par le pape. Je dis à du Perron, que lui qui avoit une si parsaite connoissance de la cour de Rome, sçavoit mieux que personne, que Clément VIII. qui siégeoit alors, n'étoit ni si violent que Sixte V. ni si changeant que Grégoire XIV. Que ce pape considéroit les affaires présentes de l'Europe & de la Chrétienté, d'un esprit net & impartial; que son intention n'étoit point qu'en rompant l'équilibre nécessaire entre les deux maisons de Bourbon & d'Autriche, la France se trouvât assujettie à l'Espagne, parce

1592.

qu'il n'ignoroit aucune des vues de celle-ci pour la Monarchie universelle; qu'en cela, outre l'intérêt de pere commun des Catholiques le pape trouvoit son intérêt temporel en particulier, parce que l'Italie & le pa-trimoine de saint Pierre suivroient de près le sort de la France & des autres royaumes; & que le pape courroit risque un jour de se voir réduit à la simple qualité de chapelain des rois d'Espagne. Que sa sainteté pensoit d'ailleurs trop sensément pour ne pas tendre les bras au roi, dès qu'il témoigneroit vouloir se raprocher d'elle, sans se soucier de ce grand terme de relaps, dont on cherchoit à éblouir les simples.

Maproposition souffroit bien moins de difficulté encore par rapport aux autres têtes couronnées de l'Europe. Je ne m'y arrêtai que bien peu, pour mettre la conversation sur l'Espagne. Je demandai à l'abbé du Perron s'il ne croyoit pas aussi-bien que moi, que ces sins positiques qui étoient l'unique cause des troubles qui agitoient la France, commençoient à dédespérer de voir réussir ce brillant pro-

jet qu'ils s'étoient formé de conquérir toute la France; & cela sur la connoissance qu'ils avoient, tant du roi & des Protestans qui lui étoient attachés que des Catholiques françois. Le roi d'Espagne avoit-il jamais pu le mettre férieulement dans la tête de faire de la France une province efpagnole; & le flater que sa domination pût jamais être du goût d'un peuple, de tout tems l'émule & l'ennemi de l'Espagne? Sur-tout cela on avoit alors bien plusqué de simples soupçons. Le roi d'Espagne sigissoit visiblement, comme sentant parsaitement que les ducs de Maienne, de Guife & de Mercœur cherchésent à le prendre pour dupe: il ne pensoit pas mienx des ducs de Savoye & de Lorraine, qu'il voyoit se fervir de ses troupes & de son argent, sans en avoir plus d'égards pour lui. Une preuve bien convainquante que Philippe étoit dans tous ces sentimens, étoient les propolitions secrettes qu'il avoit fait faire & renouveller tant de fois au roi. par D. Bernardin de Mandoce, le eofimandeur Moreau & le Comte de Taxis : c'est qu'au fond ce prince

voyant que tout ce qu'il pouvoit prétendre des troubles de France se réduiroit au plus à deux ou trois de ses provinces, il lui importoit peu de qui il les obtînt, du roi ou de la ligue. Il est vrai qu'en partageant la France avec les chess de la ligue, il se donnoit de grandes espérances d'attirer un jour tout à lui, en attaquant séparément tant de petits rois: mais il achetoit actuellement bien cher cette espérance, par l'épuisement de troupes & d'argent où le jettoit l'avidité de la ligue, & pour peu que-le roi foutint long-tems la guerre, Philippe sentoit qu'il se verroit peut-être obligé de retirer tous les secours qu'il donnoit en France, n'en ayant pas trop pour lui-même en Flandre, où la guerre ne faisoit que s'allumer de plus en plus.

Comme je m'apperçus que du Perron m'écoutoit attentivement, & sembloit tomber intérieurement d'accord de tout ce que je lui disois, je ne quittai pas si - tôt le chapitre de l'Espagne. Je lui dis, qu'il n'y avoit aucune apparence que tant de braves gens, si amateurs de leur liberté,

de

de leur gouvernement, de leurs loix & de leurs coûtumes, pussent s'accommoder jamais d'une servitude étrangére, & se résoudre à ne remporter pour prix de leurs plus belles actions, que l'honneur d'être les subalternes des grands d'Espagne, ou tout au plus stipendiaires d'un roi, qui n'avoit jamais eu de plus grandes obligations à personne qu'au prince de Parme, & cependant l'avoit laissé attendre jusqu'à la mort la récompense de ses services; que tout le but des seigneurs François en paroissant s'attacher au roi d'Espagne, n'étoit que de fe faire accorder de plus grandes récompenses par Henri, pendant qu'il étoit encore engagé dans la religion protéstante; après quoi ils abandonneroient sans peine ce reproche si rebattu de relaps, auffi-bien que le dessein de choisir l'un d'eux pour roi, le mariage de l'infante, & tant d'autres projets aussi vagues.

Je produiss à l'abbé pour preuve de ce que je lui disois, le traité que la ligue avoit fait proposer à Henri par Villeroi & Jeannin, des après la levée du siège de Rouen; dont je Tome II.

omę 111

n'ai pas pu parler à fond dans son tems, mais que je vais exposer dans un moment. Après cela me tournant avec vivacité vers du Perron, je lui demandai s'il n'étoit pas de l'intérêt de tons les bons François, & de luimême tout le premier, d'empêcher de pareils desseins de s'accomplir? Si la politique de l'état vouloit que détruisant en un moment un édifice qui avoit tant coûté aux rois de France, & que quelques-uns avoient cimenté de leur sang, on revît la France pleine de ces petits tyrans cruels & ambitieux, qui prétendoient faire la loi au prince, & toujours prête à être accablée par les premiers ennemis qui l'attaqueroient? S'il ne convenoit pas que le gouvernement monarchique, par lequel tous les membres sont unis & soumis à un chef unique, est le plus glorieux & le plus avantageux de tous, & en particulier pour la nation Françoise?

Je tranchai court sur ce tiersparti de politique, en faisant observer à du Perron qu'il falloit qu'il ansivât nécessairement de deux choses l'une, ou qu'il se réunit à la ligue; ce qui faisoit perdre à celle-ci le secours de l'Espagne; ou qu'il marchât séparément de la ligue, ce qui le compromettoit avec elle, & l'exposoit, ou à en être détruit, ou à la détruire. Dans tous ces cas, il ne pouvoit rien arriver qui ne tournât à l'avantage du roi.

Pour finir par ce qui regardoit la personne même du roi, il ne me fut pas difficile de faire avouer à l'abbé, que ce prince étoit tel qu'il le falloit pour régner sur les François. Je lui sis remarquer que sa réputation étoit si bien établie par - tout, qu'il y avoit bien à craindre pour la ligue, & encore plus pour ce tiers-parti si peu accrédité, que dans les provinces où l'on ne se livroit pas aussi aveuglément que dans Paris aux caprices de la ligue, on ne se jettat tout-à-fait entre les bras de ce prince, après que l'yvresse des esprits seroit passée, & auroit fait place à l'amour du repos, si naturel à ceux qui ont fouffert; que les provinces commencoient déja à témoigner ouvertement leur mécontentement. Mais sans tout cela, combien de tems le roi ne pouvoit - il pas encore soutenir la J 5926

guerre avec le fecours des feuls Protestans françois & étrangers, brave & expérimenté comme il étoit, & le tenant en garde contre les attentats domestiques? On l'avoit vu avec moins de dix villes dans son parti, & n'ayant qu'une poignée de monde, tenir contre toutes les forces du royaume. Je conclus, qu'au lieu de donner aux ennemis de la France le plaisir de la voir se consumer & s'anéantir d'elle-même, il étoit de l'intérêt général de favoriser un prince, qui se montroit capable de lui redonner sa première tranquillité, & de l'élever à un nouveau degré de splendeur.

L'abbé du Perron n'eut rien à répondre à toutes ces raisons. Il sur convaincu de leur force; & comme je m'y attendois bien, il scut en convaincre le cardinal de Bourbon, en y joignant toutes celles que sa pénétration lui inspira, & qu'il ne manqua pas d'orner de tout le brillant appareil de l'éloquence. Le reste de cette année & le commencement de la suivante, surent employés de sa part & de la mienne en allées & venuës, & en pourparlers de cette es. pèce. Dès qu'on se sut tourné à la négociation, on eut plus de négo-

ciateurs que l'on ne voulur.

Il étoit vrai que Villeroi & Jeannin avoient présenté au roi il y avoit longtems un projet de traité de la ligue, & qu'elle offroit de le reconnoître pour roi, à certaines conditions. La piéce est assez curieuse pour en donner un précis. Le véritable esprit qui faisoit agir la ligue s'y montre tout entier. L'abjuration du roi étoit à la tête, comme la première & la principale condition. On vouloit qu'il s'engageât à faire profession publique de la religion catholique dans trois mois; qu'il la rétablit dans toutes les villes, d'où la supériorité des réformés l'avoit bannie; qu'il se dégageat de toute alliance avec eux; qu'ils n'eufsent aucune part aux dignités, charges, ambassades & emplois de l'étar, de quelque nature qu'ils fussent; en un mot qu'ils ne demeurassent en France qu'à titre de simple tolérance, & pour un certain tems, fauf à proroger le terme, suivant l'éxigence des cas. Plusieurs autres articles sembloient n'y être mis que pour persua,

Digitized by Google

190 MEMOIRES DE SULLY;

der au peuple que les chefs de la ligue, en traitant avec Henri, avoient pour unique objet de servir la religion & l'état. Telles étoient la clause de nommer aux bénéfices conformément aux canons, celle de tenir les états

de six en six ans, & plusieurs autres. Toutes ces conditions étoient spécieuses; mais on y ajostoit, & c'é-toit-la le point essentiel pour les auteurs du projet, que le roi reconnoîtroit, autoriseroit & soutiendroit la ligue de tout son pouvoir; qu'il laifseroit en sa puissance certain nomare de villes, où il ne pourroit pas même mettre de garnison, c'est-àdire, qu'il ne devoit régner que sous elle; qu'il partageroit tous les gonvernemens de France entre ses principaux officiers qu'on lui déligneroit; que de plus, il entretiendroit dans chacun de ces gouvernemens les troupes suffisantes à y maintenir la religion romaine; qu'il ne pourroit y disposer des tailles, impôts & autres revenus royaux, mais qu'ils seroient tous employés à cet usage, suivant une répartition proportionnée à la qualité & aux besoins de ces

gouvernemens; qu'il en feroit de même de toutes les garnisons que l'on mettroit dans les places du royaume. Suivoit la destination de ces gouvernemens; la Provence, au duc de Nemours; le Languedoc, au duc de Joyeuse; le Bourbonnois & la Marche, au duc d'Elbeuf; la Bretagne, au duc de Mercœur; les deux Vexins, à titre de gouvernement, à d'Alincourt; partie de la Normandie, à Villars; l'Isle-de-France, au baron de Rosne; l'Orléanois & le Berry, à la Châtre; la Picardie, au duc d'Aumale; la Champagne, au duc de Guise, avec la charge de grand-Maître, & toutes les dignités & bénéfices qui avoient été dans sa maifon.

Le duc de Maïenne éroit le plus richement partagé, comme de justice. Avec le gouvernement de Bourgogne on unissoit pour lui ceux du Lyonnois, Forêt & Beaujolois; & on lui donnoit dans toutes ces provinces un pouvoir qui auroit anéanti celui du roi, le droit de disposer comme il jugeroit bon des gouvernemens; lieutenances de roi & autres emplois non-seulement militaires, mais

I vj

#### 192 MEMOIRES DE SULLY;

1592.

encore de finance & de judicature; & qui plus est, des dignités, bénésices & places ecclésiastiques; & pour mettre le comble à des avantages si extraordinaires, l'on y ajoûtoit la charge de connétable ou de lieutenant-général de la couronne : il n'y avoit que celle-la qui parût digne de M. de Maïenne. On retenoit encore in petto quatre bâtons de maréchal (29) de France, dont la ligue nommeroit en tems & lieu les sujets, outre des pensions considérables aux plus distingués d'entr'eux. On avoit pouffé l'excès jusqu'à prescrire au roi d'acquitter les dettes des personnes de considération du parti qu'on lui nommeroit, au nombre de vingt. Enfin pour achever de lui lier les mains, on ajoûtoit, qu'il souffriroit que des princes étrangers, au choix des Catholiques, accédaf-

<sup>(2)</sup> Ces quatre bâ-rapporte à cette occatons de maréchal fu-fion un bon mot de rent donnés l'année Chanvalon, qui dit un suivante à Rosne, la jour au duc de Maïen-Châtre, Bois - Dau-ne: » Monsseur, vous phin & Saint-Pol: il » avez fait des bârards fera parlé de chacun » qui seront légitimés d'eux dans la suite. On » à vos dépens, «

fent au traité, & se rendissent garans de son exécution. Le nom du pape étoit le seul marqué; sans doute que le blanc devoit être rempli entr'autres de celui du roi d'Espagne. On reconnoit ici trop clairement les vûës espagnoles. Charles-Quint ne demandoit pas autre chose, lorsqu'il disoit qu'on avoit tort de l'accuser de hair le roi de France, puisqu'au lieu d'un, il souhaitoit qu'il y en eût vingt.

Personne ne croira que la ligue en traitant avec le roi à des conditions si injurieuses pour ce prince, put se persuader qu'il s'y soumettroit. Il y a donc toute apparence qu'elle ne le faifoit, que pour donner à son refus une espece de tort dans l'esprit de la plus vile populace. Aussi le roi loin de traiter cet écrit sérieusement, & d'y répondre secrettement, comme il auroit fait s'il avoit cru qu'il pût le conduire à un accommodement, le facrifia tout d'abord aux Protestans. Ils donnérent à la pièce toutes les qualifications qu'elle méritoit. Elle révolta jusqu'aux. Catholiques même de la suite du roi. Ceux-ci trouvérent que tout y étoit mal arrangé;

## 194 MEMOTRES DE SULLY,

1592.

qu'elle étoit pleine d'articles qui n'étant pas nets deviendroient une source înépuisable de difficultés; qu'il y en avoit certains, dont l'exécution étoit absolument impossible. Ils dissimutoient ce qui leur avoit sait le plusd'impression; c'est que par la disposition des graces & des saveurs, il n'enrestoit plus pour eux.

Le roi n'ayant fait de cet écrit d'autre usage que de s'attacher plus fortement ceux qui le servoient, sir une réponse fort courte & sort sécheau président Jeannin; elle étoit datée du camp devant Caudebec. Il n'est pas besoin d'en raporter le contenu.

Les guerres civiles, sur-tout celles où la religion se trouve mêlée, donnent un air de licence & d'effrontenie, qui en toute autre occasion aurois bien de quoi surprendre. Jeanniss scandalisé de ce qu'en avoit traité son projet de ridicule, répliqua par écrit, & en s'adressant au roi lui-même :
Qu'il s'étonnoit sort du ton sur lequel on le prenoit avec lui. Que si l'on examinoit bien son projet, on trouveroir qu'il n'y avoit pas encore assez bien traité la ligue. Que la seule crainte

## Livre Cinquième. 195

1592.

qu'il avoit eue en le faisant, étoit d'en être défayoué, fur-tout du duc de Nemours, qui au lieu d'un gouvernement. s'étoit déja formé une principauté dans le Lyonnois de l'aveu de l'Espagne, & encore plus du duc de Maienne, dont les intérêts y étoient asseznégligés. La modération de Jeannin n'est-elle pas admirable? Qu'il lui sembloit y avoir affez bien fervi le roi, en ne parlant pas de lui faire donner des villes à la ligue pour la sûreté de l'exécution de sa parole. Comme si celles qu'on y accetdoitaux gouverneurs, ne faiscient pas le même effer; qu'il avoir engose éludé pour faire plaisir au roi . la question de l'hérédité des gouvernemens. Cele est vrai; mais quelle difficulté restaitil aux gouverneurs de se l'attribuer. après tous les antres droits dont il les revêtoit?

Jeannin marquoit ensuite au roi avec une liberté que l'on peut bien nommer une impudence outrée, que les armes des Catholiques contre lui étant justes, non-seulment il ne devoit point se servir avec eux des termes de crime & d'abolition, mais qu'ils étoient tous en droit de traiter I vi

#### 196 Memoires de Sully;

avec lui d'égal à égal, parce que ne devant point être regardés comme des ennemis vaincus, ni lui comme roi du vivant du cardinal de Bourbon, le seul roi reconnu en France, non plus qu'après sa mort, à cause de sa religion, c'étoit ici le corps de la monarchie qui traitoit avec un prince étranger: que par la même raison, l'acceptation que le roi avoit faite ne devoit point s'ap = peller un édit de pacification accordé par un roi à des sujets, mais une convention amiable avec un peuple qui se donne librement un roi, après que les raisons de le refuser ont été levées. Toutes les autres impertinences de cette lettre ne méritent pas d'être relevées. Jeannin finissoit par rejetter formellement toute entremise de MM. de Bouilton, du Plessis, & des autres Réformés dont le roi avoit fait mention dans fa réponse; & il déclaroit qu'il ne vouloit avoir aucune communication avec eux.

1593.

1592.

Pendant que le roi délibéroit sur le parti qu'il avoit à prendre, les états se tenoient à Paris. (30) L'idée de les

(30) Ils furent con- vier, mais l'ouverture voqués pour le 25 Jan- n'en fut faite que le

convoquer venoit du prince de Parme; & il faut convenir que par la manière dont il devoit s'y prendre pour arriver à ses fins, on ne pouvoit pas prendre de résolution plus ruineuse pour la cause du roi. Ce général devoit les indiquer à Reims; & réunissant tous ses efforts pour se rendre maître des délibérations au dedans, pendant qu'avec une armée supérieure il contiendroit le peuple dans son parti, & les grands dans leur devoir, il s'assûroit de parvenirà une élection entiérement du goût de l'Espagne, & de faire aussi tôt après facrer le roi élu. Tout cet asrangement étoit d'une profonde politique. (31) Un peu de promptitude, beaucoup de libéralisé, une occasion bien choisie, sur tout cela une armée

## 198 MEMOTRES DE SULLY;

vrais moyens de mettre fin aux affaires & de donner pour toujours au roi

Fexclusion du trône.

Mais le prince de Parme étant venu à mourir sur le point de l'exécution, ces projets ou expirérent avec lui, ou ne furent conduits ni avec la suite, ni avec la diligence & les autres movées nécessaires. Il est vrai que le comte de Mansfeld qui lui succéda, s'approcha enfin avec une armée jusqu'à Novon; mais dès-lors on n'étoit plus auffi solsmis à l'Espagne qu'on l'avoir été, avanc qu'on est conçu l'espérance de voir le roi abjurer le Calvinisme: & le courte de Mansfeld s'en retourna sans avoir rien fait. De plus, on avoit changé un point qui parut toujours essentiel au prince de Parme, c'est qu'au lieu de convoquer les états ? Reims, le duc de Maïenne avoit fait consentir le pape & les plénipotentiaires de l'Espagne, qui étoient dom Diégo d'Ibarra, le duc de (32) Feria, Inigo de Mandoce, & le comte Jean - Baptisse de Taxis, qu'on les assemblat à Paris.

<sup>(32)</sup> Laurent Suarès de Figueroa y Cordoua, duc de Feria.

## Liver Cinquieme. 199

Toutes ces personnes avoient espéré que dans une ville qu'ils tenoient toute entière par leurs alliances, leurs brigues ou leurs présens, ils pourroient faire jouer mille ressorts qui leur captiveroient tous les suffrages. Maisquand tout ce grand corps anarchique fut rassemblé, il se trouva traversé de tant & de si différens intérêts, que les Espagnols n'ayant que leur voix comme les autres, & destitués d'ailleurs des moyens de la faire écouter par la force, s'appereurent bien qu'ils rencontreroient plus de difficultés qu'ils n'en avoient prévû; & ils craignirent dès ce moment de ne tirer d'autre fruit de tant de brigues & de sourdes pratiques, que de tenir les choses plus long-tems brouillées, jusqu'à ce que la complication de tant de vues, & l'impossibilité de pouvoir jamais les unir, produisissentenfin d'elles-mêmes l'effet d'amener & de faire embrasser le parti de la raison.

Comment en effet pouvoir concifier le pape, ou plutôt ses Légats qui avoient leur objet particulier, le roi d'Espagne; les ducs de Savoye & de Lorraine, les ducs de Maïenne, 1593

de Nemours, de Mercœur, de Guise enfin les princes du sang qui avoient aussi chacun un objet (33) différent, & quin'y étoient pas moins attachés? Tous ces partis, si-tôt que les états furent ouverts, considérant que c'étoit là le coup de partie, eurent recours chacun de leur côté à mille straragêmes qui se détruisoient mutuellement; & suivant l'idée de ce qu'on appelle la fine politique, s'enveloppant & se dérobant sous de fausses marches pour tacher d'amener les autres à leur but, ils joignoient à la multiplicité des avis déja si embarrassans, un flux & reflux d'opinions qui jettoient dans un labirinthe où personne ne se connoissoit plus. Aucun ne dit d'abord nettement sa pensée. Il semble qu'on se sût donné le mot pour fe déguiler à l'envi, & pour faire deviner fon objet.

Les Espagnols ne suivoient en cela que leurs maximes ordinaires & leur caractére particulier, ou cherchoient peut-être à sonder les esprits, pour

<sup>(33) «</sup> La ligue avoit » que chacun y vousocela de bon pour la » loit commander, & France, divle Grain, » nul obéir, «

#### Livre Cinquiéme. 201-

découvrir si les François verroient de 1593. bon œil un prince étranger regner fur eux. Lorsqu'ils virent qu'en temporisant leur but suyoit loin d'eux, ils vinrent enfin à proposer ce qu'ils avoient de plus raisonnable, le mariage de l'infante (34) avec le car-

(34) Claire Eugenie qu'on lui destinoit d'Autriche, seconde pour époux, ne sût fille de Philippe II déclaré & reconnu; Le duc de Savoie mais je doute fort avoit épousé Catheri-ne, l'ainée. Ce ne sur princesse à Paris est qu'après avoir essayé applant toutes les dis-inucilement par le mi-sicultés. Selon M. de nistère du cardinal Thou, la brigue en fa-de Plaisance, légat, & yeur du duc de Guise du cardinal de Pelle- se trouva un jour si vé, de soumettre la forte par l'union de France à une domina- l'Espagne & du clergé tion purement Espa- de France, que sans gnole, par le mariage l'opposition qu'y mit de cette infanté avec secrettement son prole princeErneste avec herrettement ion prole princeErneste d'Aupre oncle, le duc de
triche; l'aîné des fremémoires d'état de
Wairene, & la déclaration que le roi de
Navarre fit semer à
Villeroy imputent à
la cour de Madrid, résolu d'embrasser la
comme une faute qui
fit manquer la couil y a toute apparence ronne de France à que ce prince alloit l'Espagne, de n'avoir être proclamé roi, pas voulu faire partir » On loue le duc de cette infante future » Guise, dit le pere de reine, que le prince Châlons, Histoire de

# 202 Memoires de Sully;

dinal de Bourbon. Tous les feigneurs François ayant à leur tête les Guises. attendoient que les Espagnols franchissent ce pas, & concouroient tous à un point commun qui étoit de se servir de cette proposition, pour mettre entre le roi & le cardinal toute la haine qui peut animer deux rivaux décidés; & conféquemment entre le roi & les chefs du parti contraire, M. le comte de Soissons, les ducs de Nevers, de Longueville & les autres. On laissa prendre à cette proposition assez de force pour qu'on en vint jusqu'à dresser les articles qui furent envoyés au cardinal par le canal de Bellozanne; mais tous les seigneurs se réunissant ensuite, ils sçurent bien la faire tomber. A quel dessein? On le pénétre facilement; afin que, ce que ces seigneurs ôtoient au cardinal & aux autres princes du lang, retombat sur euxmêmes; comme les princes du sang

France, tom. 3. pag. » cune marque qu'il 257. après Mathieu, » se ffatât d'une espesso d'avoir eu tant de » rance aussi douce, » modération en cette » ni aucun empresse » occasion, qu'il ne » ment pour une se laisse paroère au-les grande fortune. «

en paroissant s'oublier pour le car-

1593

dinal, ne le faisoient aussi que par un retour vers eux-mêmes, qui leur sit envisager qu'après lui la couronne pourroit plus facilement leur venir, que si elle passoit sur une tête étrangére. Les Espagnols comprirent tout ce manége des princes Lorrains; & on s'attend bien qu'ils ne leur par-donnérent point.

Cet intérêt commun des grands qui les unissoit contre l'Espagne & contre les princes du lang, venoit ensuite à se diviser en autant de branches qu'ils étoient de têtes; chacun croyoit la sienne propre à porter le diadème. Le dépit & la jalousie se mirent bientôt de la partie, & l'on en vint à se disputer la couronne, pour le seul plaisir de se l'arracher : c'étoit la consolation de ceux qui se voyoient exclus. Tel de ces partis n'en vouloit qu'à une seule personne, & se consoloit de ne pas réussir pour soi-même, s'il pouvoitresdre la brigue inutile. De cette classe étoit le clergé, qui sans pouvoir défiguer personne nommément, s'oppofoit seulement de toutes ses forces à l'élection du roi de Navarre. Tel autre entreprenoit de supplanter deux . tsais

ou davantage des contendans; & il ne s'en trouvoit aucun par tous ces motifs, capable de former un parti affez supérieur pour entraîner tous les opposans. Le peuple quoiqu'affez ordinairement esclave de sa prévention en saveur d'un Tujet, ne se déterminoit point à cause de la multiplicité des sujets; & il lui arrivoit en cette occasion ce qu'on a souvent expérimenté, que prenant le ton de cette forte de personnes indissérentes & détachées qui se trouvent toujours dans le public, il tournoit en spectacle pour lui une affaire de cette importance, & ne faisoit que rire des malheureux supplantés.

Mais enfin ce jeu, ce manége de tromperies ne pouvoient paslong-tems durer. Les passions se sont donner en ces rencontres les premières délibérations & les premiers mouvemens. Si le concours des causes les empêche de l'emporter, la raison lente à se montrer dans les assemblées tumultueuses, se fait voir à la sin; & après l'avoir long-tems combattue, on la suit par nécessité. La première démarche qu'elle sit dans cette occasion suit par l'organe du parlement, qui

pesant plus mûrement les dissérentes propositions qu'on jettoit sur le tapis, d'un roi Espagnol ou Lorrain, sentit qu'on lui reprocheroit à jamais d'avoir laissé contrevenir à un article aussi sondamental des loix du royaume, que l'est l'hérédité de la couronne; se commença sans trop sçavoir ce qui en arriveroit, par donner un arrêt (35) qui désendoit de transporter

(35) Cet arrêt est du 28 Juin : "Cette du 29 J

15934

la couronne hors la famille royale. Ce n'étoit rien moins qu'une penfée nouvelle; il n'y avoit personne qui ne l'eût, & qui ne lemût l'injustice d'en user autrement; mais il semble qu'il lui manquoit pour entraîner les esprits, d'être proposée avec poids & gravité. L'arrêt porta coup. Les droits de la famille royale commencérent à paroître sacrés à mille personnes, qui n'y pensoient pas un moment auparavant. L'Espagne que cet arrêt frustroit de son attente, pouvoit encore parer le coup en s'unissant aux Lorrains, sur lesquels il retomboit comme sur elle; mais plus elle croyoit avoir eu droit de compter fur leurs suffrages, plus elle devint irréconciliable contre eux, dès qu'elle s'en vit trahie. Ils ne purent jamais se rapprocher, & leur éternelle méssintelligence préparoit insensiblement la victoire à leur adversaire commun.

Il n'y avoit plus qu'un pas à faire pour cela; mais le clergé (36) em-

avec beaucoup de dignité & d'autorité. (36) Tous les mé-Voyez le 5°. tom. des moires de ce temsmém. de la ligue : font foi des procédés mém. de Nevers, tom. violens, & des dif-

# Livre Cinquième. 207

1593.

pêchoit fortement qu'il ne fût fait. La chose s'arrêta encore là quelque tems. On reprit comme par amusement quelques-uns des projets usés. Les différentes espérances se ranimérent pour s'éteindre bien-tôt & tout-à-fait; car chacun convenant tacitement que si le roi (37) abjuroit, ce point finissoit toute contestation, l'avis de l'y amener entraîna ensiatoutes les voix; & l'on s'y attacha, non plus légérement comme aupa-

cours emportés du cardinal de Plaifance légat, de presque tous les
éveques de France , et aujourd'hai, nondes curés de Paris , & se leulement que Henri
de la Sorbonne; » Dé IV. étoit le seul légi» bourbonnez - nous , cime héritier de la cou» Seigneur , celt l'explication que donnoit en le moindre doute
an prédicateur de la couropa, il n'y a jamais
plication que donnoit en les trois races de
me , Domhé, de laté nos rois se trouvent
anité de traits pareirs , preuve dans le troidont assurement on ne
peur exouser la maiignité par le zele pour
la bonne religion. De gres héstoriques de toula bonne religion. De gres héstoriques de toula clergé sur le seul des raines , vings-deuxiée
trois états qui conme table généalogique,

... i.

ravant, mais par une vue plus nette & plus distincte du véritable avantage de l'état : vûë qui devint dès ce moment celle du parlement & de tout le peuple, & ne souffrit plus d'opposition, que celle qu'il plut encore à quelques seigneurs d'y apporter pour

leur întérêt personnel.

1593.

Les ducs de Maienne, de Nemours & de Mercœur, furent ceux qui témoignérent le plus d'opiniatreté, comme il étoit naturel à ceux de tous qui s'étoient le plus flatés; mais avec toute leur mauvaile intention ils ne purent empêcher qu'on ne proposat dans les états, & qu'on ne fît passer à la pluralité des voix une conférence avec le roi. Il étoit du moins en leur disposition d'en rompre ou d'en suspendre l'effet; & ils ne manquézent pas de le faire. Pour cela ils remuérent ciel & terre. Ils firent agir leurs émissaires. Ils profitérent du mauvais fuccès du roi (38) devant Selles. Ils firent avancer Mansfeld qui prit Noyon.

(18) Le voyage que ville de Selles en Ber-Henri IV. fit du côté ry, furent regardés en de Tours, & la né ce tems-là comme des cessifié où il se mit de fautes considérables. lever le siège de la

zlI

ils donnérent toute la force qu'ils purent au refus que le pape venoit de faire au cardinal de Gondy (39) & au Marquis de Pisany, envoyés de la part du roi, d'entrer dans Rome, ou même de mettre le pied sur les domaines de sa Sainteté. Pouvoient - ils se flater qu'on ne remarqueroit point l'irrégularité de ce procédé, après qu'on les avoit vus protester tant de fois qu'ils n'agissoient que pour la religion, & qu'ils étoient prêts de se soumettre à Henry, dès le moment qu'il quitteroit ses erreurs? Aussi personne ne s'y trompa, & quoiqu'ils empêchassent tout le fruit qu'eût pu avoir la conférence tenue pendant le mois d'Avril (40) à Surêne, on jugea que c'étoit le dernier effort d'un pouvoir expi-

(39) Pierre de Retz, ibid. & c. L'archevêcardinal de Gondy, que de Bourges qui
Jean de Vivoane, marquis de Pilany,
(40) A la fin d'Avril, & pendant une
partie du mois de
Mai. Voyez - en les
actes, tome 8889, des
manuscrits de la bibliothéque roy, mém. fieurs autres preuves
d'état de Villeroy, tom.
4. Mathieu & Cayet, insoutenables que pa
Tome. II.

rant. On vit clairement que si le roi après avoir consenti qu'il n'entrât danscette consérence aucun député de la religion, ne s'étoit pas encore rendu, c'étoit parce que les ligueurs s'étoient montrés plus difficiles eux-mêmes sur le temporel, que le roi sur le spirituel. Le peuple sur-tout lui rendit une justice entière, & les douceurs d'une tréve qui sut l'unique bien & le résultat de la consérence, achevérent de le mettre dans ses intérêts. Je reviens plus particuliérement à ce prince.

Il faisoit toujours sa résidence à Mante, où toute sa prudence suffisoit à peine à lui conserver entier un parti composé de personnes si différentes dans leurs sentimens. La tenue des états l'avoit alarmé d'abord, & avec d'autant plus de raison, que la première idée qui s'offroit à l'esprit, c'est qu'une assemblée en apparence si auguste & si respectable auroit bien-tôt trouvé un reméde aux maux de l'état. Dans cette crainte le roi commença à flater les Catholiques plus encore que de

roissent les raisons al-Lyon, elles l'emporléguées au contraire térent dans cette conpar l'archevêque de térence.

coutume. Il fit même comme onvient de le voir, quelques démarches pour rechercher le pape, afin de ne pas éteindre dans les uns & les autres la seule espérance qui pouvoit les empêcher d'en venir avec lui à une rupture éclatante. On juge bien que cela ne se fit pas sans réveiller tous les murmures des Huguenots; mais ce prince avoit sagement pris les devans, & il paroissoit qu'il ne se faisoit rien qu'en conséquence de ce conseil général de la religion, dont on a vu que le résultat avoit été de tourner la chose en ménagement & en négociation. Lorsque leurs plaintes prenoit trop de force, & que le roi voyoit qu'il y avoit lieu de craindre qu'ils ne se portassent à quelque extrémité fâcheuse contre lui, il sçavoit les appaiser par quelque expédition mili-taire, qui ne faisoit que convaincre encore davantage les peuples, que ce même prince qui leur paroissoit fi doux & si débonnaire, n'étoit pas moins digne de leur commander par sa valeur & sa capacité dans la guerre.

Des qu'il sut instruit du peu d'u-K ij

nion qui régnoit dans les états, du trouble & des contestations qui naissoient à chaque parole, il regarda cette assemblée comme le plus heureux acheminement à ses desseins: & il n'eût plus d'autre embarras que celui de bien régler sa conduite avec ce grand nombre d'entremetteurs, qui se mêlérent de ses affaires si-tôt qu'il eut été proposé dans les états de traiter avec lui. Ce prince n'auroit dès-lors trouvé aucun obstacle à la couronne, s'il s'étoit montré d'humeur à satisfaire aux demandes excessives que les seigneurs & les autres membres de la ligue commencérent à lui faire faire; mais il ne vouloit pas que la postérité lui reprochât qu'il ne devoit la dignité royale qu'à la baffesse qu'il auroit eu de la soumettre à l'avidité & aux caprices de ses sujets. C'est se montrer bien digne du trône, que de sçavoir si bien combattre le penchant & l'empressement naturel à y monter.

Je dois pourtant rendre justice ici à quelques - uns d'eux. Le nombre n'en est pas grand, mais je serois bien

caution que (41) MM. de Belliévre, de Belin & Zamet, par exemple, n'eurent, dans les démarches qu'ils firent auprès du roi, aucun égard à leurs inérêts. Il y en peut avoir encore quelques autres, dont je ne puis rien présumer ni assûrer. A l'égard de tout le reste, je me contente de nommer les principaux agens auprès du roi, tant de la part de la ligue & des états, que du clergé & des seigneurs françois. Je ne répéterai point les noms déja indiqués; j'y joins seule-ment le cardinal de Gondy, les ma-réchaux d'Aumont & de Bouillon, l'amiral de Biron, MM. d'O, de Vitry, de Lux, Du-Plessis, la Verriere, de Fleury, & l'abbé de Chesy, beaucoup d'autres sont demeurés confondus dans la foule, quoiqu'il n'y en eût pas un d'eux qui ne s'assurât que l'histoire parleroit un jour de lui comme de celui qui avoit frappé le grand coup. Je comptai un jour au roi par leurs noms plus de cent de ces personnages. Au reste on présenteroit ici une belle décoration, si l'on pouvoit ouvrir &

(41) Pomponne de Faudoas d'Averto Belliévre, François de Sebastien Zamet. K iij

montrer pour un moment le cœur de tous ces conseillers si ardens; vanité, desir de la faveur, bas intérêts, vils artisices, jalousie, fourberie, trahison, c'est-là tout ce qu'on y découvriroit.

Il y en eut qui ne quittérent pas même au dernier moment le masque qui leur faisoit abuser du privilége d'aborder le prince pour le trahir plus sûrement, & pour lui tendre des piéges que tout autre n'auroit jamais évités. C'est à regret que je nomme en cet endroit Villeroy (42) & Jeanpin: mais le sait est trop connu, & la

(42) Dans le premier tome des mémoires d'état de Villeroy, qui n'est guéres
qu'une justification de
toute la conduite de
toute la conduite de
ce serétaire d'état, il
avoue sincérement que
rien n'eût été capable
de lui faire prendre le
parti de ce prince, s'il
ne se fût pas converen n'eût pris toutes
en n'eût pris toutes
les mesures nécessaire d'avec l'Angleterre &
ti, & si avant tout
en n'eût pris toutes
les mesures nécessaires qu'il en
gion en sûreté. Il n'est
gion en sûreté. Il n'est
gion en sûreté. Il n'est
gion en saisons qu'il en
me M. de Sully, sont
doane, il trouvera

confusion qu'ils essuyérent depuis, lorsque le roi leur en sit publiquement à Fontaineblau de justes reproches, en est la conviction; aussi bien que la manière intéressée dont Villeroy se comporta dans la suite. Deux jours seulement avant l'abjuration du roi, ces deux messieurs s'employérent si utilement, qu'ils firent tenir une assemblée secrette, composée des ministres du pape, de ceux de l'Espagne & des principaux partisans de la ligue,

fibles. Pour tout le reste, il s'en désend 2. pag. 153. O suiv. sortement. Il proteste qu'il n'a jamais reçu d'argent del Espagne, se qu'il n'a assisté ni aux états, ni à aucuns qu'à avouer qu'il y a autres conscils, qu'a-vec une véritable intention de travailler pour le roi & pour la paix. Voyez la note sur ce suiet quelques pages plus haut, se ce que nous en avons dit dans la présavons de de cet ouvrage. Quant au serment de la ligue dont parle ici le duc de Sully, & qui faire des reproches au duc de Maïenne, que ve; M. de Villeroy travailloit dès-lors très-sincére-K iv

## 216 MEMOIRES DE SULLY,

foit en personne, soit par procureurs pour les ducs de Nemours & de Mercœur absens, dans laquelle le légat fit jurer à tous sur la croix, l'évangile & même l'hostie, de soutenir la ligue juqu'à ce qu'on vît sur le trône de France, j'ai peine à le dire, un roi agréable à l'Espagne; & sur-tout de ne jamais reconnoître pour tel le roi de Navarre, quand même il joindroit aux droits de sa naissance celui d'une

abjuration sincére. Ce serment si plein de religion & de charité sut ensermé dans un paquet signé de toute l'assemblée & envoyé à Rome. C'est par une lettre que le cardinal de Plaisance écrivoit à quelques membres du parlement, & dont le porteur sut arrêté à Lyon par des soldats du roi, qu'on

ment & par ordre de ce prince même à le dent Jeannin, tant féparer de la ligue. Mais ce qui est plus dent Jeannin, tant de positif encore, c'est que Villeroy faisant honte au duc de Maïenne de cette criminelle démarche, Maïenne lui répondit en propres termes. De ne vous ai rien dire, que mais approuvé l'usage de ce reméde. Marhieu, pag. 155.

## Livre Cinquième. 217.

1593.

eut connoissance de cette piéce. Peuton se jouer à ce point de la bonne soi, de la vertu & de la religion? Ce trait quoiqu'anticipé, me paroît ici à sa vé-

ritable place.

Parmi cette foule de négociateurs & de conseillers, il y en avoit beaucoup qui croyoient tromper le roi, & qui ne faisoient que se tromper euxmêmes.Ce prince les laissoit dans cette bonne opinion, pour persuader, non pas ces intriguans, mais le peuple, de la facilité à l'amener au point où on le souhaitoit. Je parle pour l'avoir seu du roi lui-même. Je me souviens qu'un foir, c'est je crois le 15 Février, après que tout le monde se fut retiré de son appartement, le secrétaire Féret vint me chercher fort sécrettement de sa part, & m'introduisit dans sa chambre, où je le trouvai couché. Il étoit obligé, ainsi qu'il me l'avoua, de prendre cette précaution toutes les fois qu'il avoit à m'entretenir, pour ne pas révolter les Catholiques, non plus que les Proteftans, qui par jalousie me haissoient, peut-être encore plus que ne faisoient les premiers par aversion naturelle. Après qu'il se fut plaint de cette con-

Digitized by Google

trainte dans des termes tout-à-fait obligeans pour moi, il me parla des affaires qui occupoient alors le tapis, & du manége des courtisans pour se donner l'honneur de la décission. J'avois dit, & on l'avoit rapporté au roi, que j'appréhendois que la facilité ne lui fît accorder plus qu'il ne devoit. Je connus que je m'étois trompé, par la manière dont ce prince me représenta l'état des affaires, & me peignit le différent caractère de tous les follicitans. Si je fus surpris de la justesse avec laquelle il démêloit du premier coup d'œil la vérité, au travers des voiles dont on l'obscurcissoit, je ne sus pas moins charmé, lorsque soumettant ses lumiéres aux miennes, il voulut que je lui prescrivisse la manière dont il devoit achever une affaire, laquelle, pour l'avouer, avoit des risques jusqu'au dernier moment. J'eus beau m'en défendre, je n'obtins qu'un délai de trois jours pour prendre ma résolution. C'est dans cet entretien que le 10i me parla pour la premiére fois du dessein qu'il avoit de me confier un jour ses finances.

Après trois jours d'une mûre réflézion, j'alla retrouver le roi avec le

même secret. Je ne goûtai ayeun des projets qu'on lui avoit donné, & qui ne différoient que dans le plus ou le moins de récompenses à accorder aux principaux membres de la ligue, & aux autres personnes intéressées. Mon avis fut que les choses n'étoient point encore aupoint d'y mettre la conclusion, ce que j'appuyai des raisons suivantes: Que le roi étoit délivré de la seule crainte qui auroit pu porter à en précipiter la fin; je veux dire, de la crainte que tant de prétendans à la royauté ne se réunissent tous en faveur d'un sujet, parce que l'aigreur qui s'étoit mile entre les princes, les grands & les ministres d'Espagne, prenant chaque jour de nouvelles forces, on ne pouvoit s'attendre qu'à les voir dans peu chercher à se détruire mutuellement. Cela supposé, qui étoit le point essentiel : qu'il ne pouvoit arriyer autre chose, sinon que les indissé-rens & les mieux intentionnés s'en attacheroient plus fortement au parti du roi, que cet effet étoit déja indubitable par rapport aux villes de france trop é-Joignées de la lique & de la cabalepour en suivre les impressions & la chaleur;

què les chefs de la ligue eux mêmes par haine, par jalousie, ou même par réflexion sur leur propre intérêt, viendroient l'un après l'autre se jetter entre les bras du roi; que de simples es-pérances que ce prince laisseroit concevoir, lui donneroient d'avance la meilleure partie des fruits de l'exécution; & ne lui en feroient pas courir les dangers; que ces dangers d'une exécution trop précipitée étoient premiérement, une séparation éclatante des Protestans qui n'étoient pas encore assez préparés à ce changement, d'où il pourroit arriver les plus fâcheux inconvéniens, en ce que le roi n'é-tant point encore assuré de tous les Catholiques pour les leur opposer, il demeureroit à la merci des uns & des autres; ensuite la nécessité ou il se mettoit lui-même en se jettant entre les bras des Catholiques, de leur accorder toutes leurs demandes, quelques exhorbitantes qu'elles fussent, ce qui pour le présent & pour l'avenir étoit d'une dangereuse conféquence; qu'il falloit laisser à tous ces intriguans & à tous ces chefs de la ligue, le tems de donner une forme précife à leurs

demandes, qu'ils connoîtroient qu'ils alloient presque tous sur les brisées les uns des autres, ce qui les obligeroit à fe réduire d'eux-mêmes sur leurs excessives prétentions, à convenir qu'en élevant trop haut de légers services, ils mettoient le roi dans l'impossibilité de les satisfaire, enfin à se contenter de chercher leur intérêt dans l'intérêt général de l'état; que les prémiers à qui l'on verroit prendre ce pasti, seroient ceux qui n'étant portés à demander des satisfactions que par l'instigation des puissances étrangéres, avides peutêtre de les partager avec eux, connoitroient l'injustice de leur procédé, à mesure que croîtroit leur haine contre ces étrangers; que ces mêmes étrangers voyant que le roi accorde-roit si facilement, seroient demander par d'autres ce qu'ils croiroient ne pouvoir obtenir eux-mêmes.

Je sis ensin envisager au roi que quelque changement qui arrivât dans les affaires, il ne pouvoir être si subit, qu'il ne satte n son pouvoir de l'empêcher, puisque peu de paroles sussificient pour cela, au lieu qu'en temporisant on éclairoit les démarches

des uns & des autres, & l'on rompoit secrettement ce qu'il pouvoit y avoir de liaison entre eux; jusqu'à ce qu'il ne tînt plus pour une entiére conclufion, qu'à donner quelques fatisfactions à ceux qui étoient réellement en droit d'en demander. Pour amener les choses heureusement à ce but, je ne voyois rien de meilleur à faire que de suivre constamment la conduite que le roi avoit tenue jusqu'à ce moment; bien recevoir tout le monde, promettre peu, paroître désirer de finir, remettre toute la faute du retardement fur les obstacles, & travailler affiduement à les lever. C'est avec une conduité semblable qu'il me semble que devoient se traiter presque toutes les affaires politiques un peu épineuses. On sçait assez que la différence entre la précipitation & la diligence, est que celle-ci ennemie de l'inaction & de la paresse aussi-bien que l'autre, ne fait pourtant aucun pas sur lequel elle ne consulte le jugement, & cependant on les confond dans la pratique presqu'à tous les instans.

En parlant de la forte au roi, fa convertion étoit toujours le fondement que je supposois, & Sa Majesté en ne contredisant rien, me fit connoître que cette formalité ne l'arrêteroit pas. Je n'ajoutai plus qu'une chose, c'est que pour ne pas laisser dégénérer cette négociation en querelle bourgeoise & en parlementage, comme faisoient ses adversaires, il falloit l'entremêler de quelque expédition militaire. Y ayant beaucoup d'autres raisons à joindre à celle-ci, j'offris au roi de les lui mettre par écrit. Ce prince me répondit qu'il n'en étoit pas besoin; qu'il croyoit comprendre tout ce que je pouvois avoir à lui dire, & que quand il auroit le tems lui-même, il m'entretiendroit sur un système par lequel il lui sembloit qu'après s'être uni aux Catholiques, il n'étoit pas impossible de les réconcilier eux-mêmes avec les Réformés.

Pour exécuter de point en point cette résolution, le roi à son retour à Mante, après la rupture de la conférence de Surêne, en sit saire d'autres purement de religion (43) entre les docteurs catholiques & les ministres

<sup>(43)</sup> A la Villette, à Pontoise, à Mante,

#### 224 MEMOIRES DE SULLY;

1593.

protestans, auxquelles il assista réguliérement, & d'un autre côté, il sit ses préparatiss pour ouvrir la campagne dès le mois d'Avril par quelque coup d'importance: plutôt pour soutenir sa réputation parmi les peuples, que dans l'intention de continuer sérieusement une guerre, pour laquelle les sonds lui manquoient absolument.

Cette expédition fut le siège de Dreux, pour lequel le roi sit un emprunt considérable sur la ville de Mante. Il partit de cet endroit au commencement d'Avril, & vint passer la rivière d'Eure à Serify, pendant que de mon côté j'assemblois & conduisois l'artillerie nécessaire. L'amiral (44) de Biron investit par son ordre la ville, qui fit peu de résistance. Toute la difficulté consistoit dans le château, & sur-tout la Tour Grise qui étoit à l'épreuve du canon. Je promis au roi de l'emporter s'il vouloit me donner quatre mineurs anglois & écossois & certain nombre de travailleurs. Mon entreprise ne manqua pas d'être bien frondée; & mes

(44) Charles de tréchal, nommé ami-Gontaut, fils du ma-ral par le roi.

1593-

envieux saisirent avidement cette occasion de me mortifier. Le roi luimême doutoit fort de la réussite; ce pendant il m'accorda ce que je lui avois demandé. Je conduisis mes mineurs & mes pionniers au pied de la tour, où pour les garantir du feu & des efforts des affiégés, je les couvris de mantelets & de fortes piéces de bois-Cela fait, je les fis travailler avec tant d'ardeur, que de trente-six Pionniers que j'avois, il n'y en avoit que quatre qui pussent travailler à la fois, la dureté de la pierre les épuisant de forces, & les couvrant de sueur presque dans le moment qu'ils commençoient leur gravail. Austi - tôt ils étoient relevés par quatre autres, & l'ouvrage ne discontinuoit pas, quoique ceux du dedant cherchassentà le détruire en précipitant de gros carreaux de pierre, & faisant un fort grand seu.

Lorsque je vis que malgré cette vigoureuse désense j'avois sait dès le premier jour une ouverture de cinq pieds de hauteur, de trois de largeur, & de quatre de prosondeur, je tins le succès presqu'infaillible. Six jours se passerent dans le même travail.

# 226 MEMOIRES DE SULLY;

1593.

J'enfermai trois ou quatre cens livres d'excellente poudre dans plusieurs chambres de six ou sept pieds en quarré pratiquées dans l'épaisseur du mur, que je refermai ensuite avec de bonnes pierres liées par le plâtre; ne laissant de passages qu'à deux grosses saucisses de cuir sec remplies de bonne poudre, qui touchoient d'un bout à la poudre ensermée, & se rejoignoient au-dehors de la tour vis-à-vis une trainée à laquelle on devoit mettre le seu. M. le duc de Montpensier ayant voulu venir voir disposer cette machine, y reçut un coup d'arquebuse au visage.

Tout le monde attendoit impatiemment pour ma confusion le résultat de ce grand travail; & lorsqu'on sçut le moment où je devois y faire mettre le seu, on s'assembla pour en voir l'esset. Il ne sut pas prompt, ce ne sut d'abord qu'un bruit sourd, accompagné de beaucoup de sumée; & dans ce moment j'essuyai mille regards méprisans & autant de traits de raillerie sur ma mine. J'eus bientôt ma revanche. Au bout d'un demiquart d'heure, un tourbillon de sumée beaucoup plus epais s'éleva de

la tour, & dans l'instant on la vit se séparer précisément par la moitié. Une moitié s'affaissa, entraînant sous fes ruines hommes & femmes qui y furent ensevelis, l'autre demeura sur pied, de manière quelle laissoit voir à découvert fur fes planchers tous ceux qui y étoient renfermés, à qui la consternation d'un accident si effrayant, jointe aux décharges qui leur furent aussi-tôt faites & a coup sûr par nos Soldats, fit jetter mille cris lamentables. Le roi en eut compassion, & défendit qu'on tirât davantage. Il envoya chercher ces malheureux, & leur donna à chacun un écu. Le château se rendit aussi-tôt, & je comptai que cette fois on ne me refuseroit pas le gouvernement d'une ville prise presque par mon seul moyen; mais d'O se fit un triomphe de l'emporter encore sur moi, & je lui cédai, après que le roi m'eût représenté que dans les termes où il en étoit avec le parti catholique, la politique ne demandoit pas qu'on, l'aigrît pour un fujet si léger.

Le rol s'en tint à quelques autres petites expéditions semblables, & revint aussi-tôt à Mante reprendre ses

conférences. Cette alternatives de guerre & de conférences dura pendant toute la tenue des états, & jusqu'au jour où le roi sit son abjuration. Je trahirois la vérité si je laissois seulement soupçonner que la politique, les menaces des Catholiques, l'ennui du travail, l'amour du repos, le desir de s'affranchir de la tyrannie des étrangers, le bien du peuple même, quoique fort louable en soi, ayent entrés seuls dans la dernière résolution du roi. Autant qu'il m'est permis de juger de l'intérieur d'un prince que je crois avoir mieux connu que personne, ce fut bien à la vérité par ces motifs que lui vint l'idée de sa conversion, & j'avoue que moi-même je ne lui en inspirai point d'autres, fortement persuadé comme je l'ai toujours été, quoique calviniste, sur l'aveu que j'en ai arraché aux ministres réformés les plus sçavans, que Dieu n'est pas moins honoré dans l'église catholique que dans la protestante; mais dans la suite le roi se sentit amené au point de regarder la religion catholique (45)

(45) C'est la répon- de Pérésixe qu'il sit à se qu'on voit dans M. un ministre, qui en

comme la plus sûre. Le caractère de candeur & de sincérité que j'ai toujours remarqué dans ce prince, me fait croire qu'il auroit mal soutenu pendant tout le reste de sa vie un pareil déguisement.

Au reste qu'on ne juge point mal de l'aveu que je sais ici. Il n'est pas surprenant que Henri, qui n'avoit jamais autant entendu parler de religion que dans ces conférences & ces controverses continuelles, (46)

disputant avec les docteurs Catholiques, sur du obligé de convenir qu'on pouvoit également se sauver avec eux. M. de Sully pourroit être vivement poussé fur l'aveu qu'il fait ici. Péres, ibid.

fait ici. Péref. ibid.

(46) Tous ces difcours, soit instructifs soit édifians, des cardinaux & prélats de le mariage de sa sœur prouve aussi la sibliot. du roi. On y prouve aussi la sincérité de la conversion de ce prince par les marques suivantes. Les saints sieux, la Son respect pour le joie qu'il témoigna de pape, les cardinaux la sentretenir la bonne intelligence entre le fouverain pontisé & son respect pour le joie qu'il témoigna de pape, les cardinaux la victoire remportée

## 230 Memoires de Sully,

1593.

se laissat entraîner du côté qu'on avoit soin de rendre toujours v.ctorieux; car il faut remarquer comme un fruit de la sageattente du roi, qu'enfin tout le monde jusqu'aux Protestans, je dis plus, jusqu'aux ministres même réformés employés dans les conférences, vinrent enfin à être fortement persuadés que le changement de religion du roi étoit une chose absolument nécessaire pour le bien de l'état, pour la paix, enfin pour l'utilité même des deux religions. Dans cette disposition, il se fit une espéce de conspiration générale dans les esprits pour l'y amener. Les ministres réformés, ou ne se - défendoient plus, ou se défendoient si foiblement que l'avantage demeuroit toujours du côté de leurs adversaires. Ils ne murmuroient point de ce que fouvent on se passoit d'eux aux conférences. L'abbé du Perron qui étoit là comme dans le lieu de sa gloire, n'étoit pas homme à perdre le fruit de sa victoire, avec cet entretien doux & infinuant, cette éloquence forte & persuasive, ce fond inépuisable d'érupar M. l'évêque d'Evreux sur les Calvinistes, &cc.

## Livre Cinquième. 231

dition toujours exactement servi par une mémoire prodigieuse, qu'on ne pouvoit ni terrasser, ni convaincre de saux qu'à l'aide de toute une bibliothéque: espéce de désense bien languissante. De la complaisance à la staterie avec un prince il y a peu de distance. Quelques-uns des ministres résormés qui approchoient le plus de la personne du roi & qu'il consultoit sur ses dissicultés, trahirent (47) formellement leur croyance, ou slatterent par un embarras concerté la religion qu'on regardoit déja comme celle du prince.

Les chess du parti protestant n'en vinrent pas si facilement à ce point. Il y avoit des momens où on les trouvoir intraitables. En vain on leur remontroir que leur opiniâtreté étoit capable de faire perdre la couronne au roi, & que dans la nécessité qu'elle sût possédée par un prince catholique.

Digitized by Google

1593.

<sup>(47)</sup> D'Aubigné de part, dans l'espénomme quelques-uns de ces Prorestans. Il neelle-même, si Henmarquise de Monceaux, maîtresse du 501, y eut beaucoup

222

c'étoit un avantage pour eux que ce prince catholique fût celui-là même qui les avoit affectionnés si long-tems & fur les égards duquel ils pouvoient compter, ils s'étoient flatés de voir un prince de leur religion sur le trône & le Calvinisme devenir la religion dominante dans le royaume; il leur paroifsoit dur d'être privés de cette avantage, c'est une perte que l'amour propre fait regarder comme irréparable dans toutes les religions (48).

Le roi essuya un de ces accès de mauvaise humeur, lorsque quelquesunes des principales villes du royaume, lasses de gémir sous l'oppression d'une infinité de petits tyrans, firent une premiére démarche auprès de Sa Majesté & lui députérent le comte de Belin pour lui demander

(48) » Si je suivois » France. Je desire » votre avis, répondit » donner la paix à tous » Henri IV. au mini» mes sujets, & le re» stre la Faye, qui lu
» faisoit des remon» trances de la part
» du parti protestant,
» donner la paix a tous
» mes sujets, & le re» pos à mon ame.
» Voyez entre vous ce
» qui est de besoin pour
» votre sures, je serai
» votre sures, de la part
» votre sures, de la part
» votre sures, pe sures s » ni royaume dans » faire contenter. « » peu de tems en Chronol. Novenn. ibid.

1593

Livre Cinquieme. 233 la liberté du commerce. Henri étoit à Mante ou à Vernon, lorsque Belin vint lui faire cette proposition, qu'il ne reçut qu'en présence de tout son conseil. Il n'y eut pas un Protestant qui se montrât d'avis de l'accorder. Il est encore plus singulier qu'elle trouvât une égale opposition de la part des Catholiques, sans qu'ils pussent en rendre une raison légitime, ou seulement plausible. Toutes ces perionnes s'embarrassoient dans leurs délibérations, & sentoient bien que leur avis ne portois fur rien; mais pour cela ils ne changepient point. Le roi m'appercevant en ce moment. » Et » vous, monsieur de Rosny, me dit-» il, que faites-vous-là rêveur? Ne » nous direz-vous rien d'absolu, non » plus que les autres? « Je pris la parole, & je ne craignis point de me déclarer contre tous les opinans. en soutenant que l'on ne devoit pas balancer à achever de meure le peuple dans les intérêts du roi, par un trait de douceur qu'il seroit facile de révoquer, si l'on s'appercevoit qu'il en abusât. Cette opinion fut aussitôt relevée de tous les conseillers avec

Tome II.

#### 134 Memoires de Sully,

un cri de blâme, que j'ai toujours regardé comme une récrimination du confentement que j'avois extorqué dans le conseil dont il a été fait mention plus haut. Il fallut que le roi cé dât à leur importunité, & que le comte de Belin s'en retournât sans avoir rien fait.

Henri ne manqua pas de faire ses réflexions sur ce resus, oc jugeant qu'il n'en salloit pas beaucoup de cette nature pour éloigner les peuples sans retour de pour faire prendre un dernier parti à ses ethièmis, il résolut de ne pas différér plus longtems sa conversion. Il sentit bien qu'il ne devoit plus s'actendre à vaincre les répugnances de certains Protestans, ni à obtenir jamais d'eux un plein consentement à cetté démarche; (49) mais qu'il falloit leur saire un peu de violence, au hazard de quelques mur-

<sup>(49)</sup> Henri IV. » ce fera Dimancle trouva toujours que » que je ferai le faut la démarche de fon pouvoit » gue je ferai le faut » périlleux. A l'heure » que je vous écris, s' j'ai cent importuns risques. C'est ce qui » fur les bras qui me lui faisoit écrire à malui fais

mures qui n'aboutiroient à rien: & qu'à l'égard des Catholiques de son parti, il ne s'agissoit que de dissiper la crainte qu'ils avoient, que le roi les regardant comme des personnes dont il étoit sure, il ne songea à s'assurer des autres en leur destinant toutes les graces. Il déclara donc publiquement ensin que le jour de son abjuration seroit, ce me semble, le 20 Juillet, & nomma l'Eglise de saint Denis pour cette cérémonie.

Cette déclaration déconcerta la ligue, & remplit de joie le peuple & les Gatholiques royalistes. Les Protestans, quoiqu'ils s'y attendissent, murmurérent, haussérent les épaules & firent pour la forme tout ce qu'une pareille conjoncture demandoit qu'ils lissent; mais ils ne sortirent point des bornes de l'obéissance. Tous les ecclésiastiques accoururent, ayant à leur tête M. du Perron, qui s'enyvroit de son triomphe. On s'empressa, tout le monde voulut participer à cette œu-

> vous faites Man-d'Henri III. pag, 281. te, ce &cc. Recueil de Tome 1. Tes lettres. Journal

Lij

vre. Du Perron pour lequel j'avois obtenu l'évêché d'Evreux, crut ne pouvoir mieux me témoigner sa reconnoissance, qu'en exerçant sur moi la fonction de convertisseur. Il m'aborda avec toute la confiance d'un conquérant, & me proposa d'assister à une cérémonie, où il se flatoit de se montrer avec tant de lumiéres. qu'il n'y avoit point de ténébres qu'elles ne dissipassent : » Monsieur, lui » répondis-je, je n'ai que faire d'être » présent à vos disputes, pour sçavoir » de quel côté seront les plus fortes - & les plus valables raisons. L'état » des affaires, votre nombre & vos » richesses requiérent que vos dis-» tinctions prévalent. « Elles prévalurent en effet. La cour se trouya très-nombreuse à saint Denis, & tout s'y passa avec beaucoup d'appareil & de pompe. Je suis dispensé de m'arrêter sur une description, que les historiens (50) catholiques feront avec autant d'étendue que de complaisance.

(50) Voyez, outre Vol. 8935. Mf. de les historiens cités ci-la Bibliot. du roi, ou deslus, Mezeray. Le sont encore rappor-

### Livee Cinquiéme. 237=

Je ne m'attendois pas qu'en cet instant on auroit encore besoin de moi. Je nie tenois retiré, comme un homme qui n'a aucun intérêt au spectacle qui se donnoit, lorsque je vis arriver du Perron que le cardinal de Bourbon envoya vers moi, pour appaifer une dernière dispute qui s'éroit élevée, au sujet des termes dans lesquels la formule de Profession de foi du roi devoit être conçue. Les prêtres & les docteurs catholiques la chargeoient comme à l'envi de toutes les minuties dont ils étoient pleins, & ils en alloient faire au lieu d'une piéce grave, un écrit ridicule. Les ministres Protestans & le roi luimême ne goûtoient (51) pas que cette formule fut farcie de bagatelles si puériles, & il étoit né là-dessus une contestation qui faillit à tout sompre.

tées, la lettre que le sur les motifs de sainteres la procuration donace à point de Requiem, M. du Perron al-Bant à Rome prêter poetifiance au pape, la déclaration du roi

Liij

#### 238 MEMOIRES DESULLY;

1593.

J'allai incontinent avec du Person chez le cardinal de Bourbon, aveclequel il fut convenu qu'il ne falloit rien omettre dans cet acte des points de foi controversés entre les deux églises; mais aussi qu'on devoit supprimer tout le reste comme inutile. Les parties y consentirent, & la formule (5,2) fus dressée de manière que le roi y reconnoissoit tous les dogmes romaine, fur l'écriture fainte, l'église, le nombre & les cérémonies des sacremens, le sacrifice de la Messe, la transubstantiation, la doctrine de la Justifica eation, l'invocation des Saints, le culte des reliques & des images à le purgatoire, les indulgences, enfin la primanté & le pouvoir du pape.

riginal dans les anciens mémoires. Du Plessis - Mornay, & Mézerai d'après lui, reprochent au roi & cux Carholiques, apparemment sans aucun fondement, que cette premiere profession qu'on suprima. (53) après quoi la satisfaction sut 1593. générale. (54)

te aussi fort , par le- mandez - vous? Je quel Henri IV. recon. - demande d'être renut l'autorité du pa- = çu au giron de l'épe, est la déclaration » glise catholique , qu'il fit après sa con- » apostolique & ro-version : que ce n'est » maine. Le voulezque par nécessité & vous? ajouta le préfaute de tems, qu'il a » lat. Oui, je le veux. recu l'absolution des » & le désire, reprit piclated France avant ple roi, qui s'étant celle du S. pere. Cet- » aussi-tôt mis à gé-te déclaration est rap- » noux, dit: je proportée dans le troi- » teste & jure devant seme tome des mem. » la face de Dien d'état de Villeroy, p. n tous-puissant, de vi-

les mains de Renaud, »que, apostolique & ou Bernard de Beau-les romaine, de la prone de Samblançai, » téger & défendre enarchevêque de Bour- » vers tous, au péril ges, que le roi fit » de mon sang & de son abjuration. Le » ma vie, renonçant cardinal de Bourbon » toutes les hérésies qui n'étoit pas prêtre, » contraires à icelle & meuf autres évê- | » église catholique. ques affistoient ce pré- » apostolique & rolat. Henri IV. s'étant | maine. « Ensuite il présenté pour entret mit cette même for-dans l'église de saint mule écrite entre les Denis, l'archevêque mains de l'archevê-

(53) Un second ac-, » suis le roi. Que devre & de mourir en (54) Ce fut entre » la Religion e tholihui dit : Qui êtes-vous? que, qui lui présen-Henri répondit : Je ta son anneau à bai-

Liv

#### 240 MEMOIRES DE SULLY;

1593. fer, lui donna à hau-toute la suite de ce céte voix l'absolution, rémonial dans les his.
& entendit sa consession pendant le Te
pag. 222. & suiv. MaDeum, &c. Voyez thieu, &c.

Fin du cinquieme Livre.





# **MEMOIRES**

DE

## SULLY.

#### LIVRE SIXIÉME.



A cérémonie de l'abjuration du roi fut suivie d'une députation (1) du duc de Nevers à Rome, pour faire au pape

1593.

conjointement avec le cardinal de Gondy & le marquis de Pisany, les

(1) Clément VIII. de France n'avoient refusa de reconnoître pu absoudre le roi. M. & de recevoir le duc de Thou blâme avec de Nevers comme autant de raison la duambassadeur, & voulut obliger les prélats occasion, qu'il loue françois à aller se prélats occasion, qu'il loue françois à la prudenfenter devant le grand de voute la conduite du duc de Nevers. Liv.

#### 242 MEMOIRES DE SULLY,

Quoique ce changement fur un coup mortel pour la ligue, les Espagnols & le duc de Maïenne ne se rendirent pas encore. Ils tâchérent de persuader à leurs partisans qu'il leur restoit des ressources capables de le rendre inutile: mais ils parloient tous en ce moment contre leur sentiment; & cette seinte assurance ne tendoit qu'à obtenir du roi des avantages plus considérables, avant qu'il sût bien affermi sur le trône.

Ce n'est point là une simple conjecture, du moins quant au roi

des mém. de Nevers, toit les lettres d'HersMs. de la bibl. du roi.

Le P. Séraphin
qui étoit présent, de cui s'apperçut bien
ambassades du duc de que cette colere du
Nevers de Luxembourg & les négotiations du P. Seraphin Olivari, de la
Perron & d'Ossar, de la
Perron & d'Ossar, au
près du S. pere. Le
pape sit encore longpape sit encore long-

d'Espagne, puisqu'il est demeuré constant qu'il se offrir au roi par Taxis & Stuniga, un secours capable de réduire tous les chess de la ligue & le parti Protestant, sans mettre à cette offre d'autre condition qu'une étroite alliance entre les deux, couronnes, & une convention que le roi ne donneroit augun appui aux rébelles des Pays-Bas. Philippe II. jugeoit de Henri par lui- même, & n'envilageoit la conversion que comme le principe d'un nouveau fystème politique, qui demandoit qu'il trabît fes plus anciens engagemens. Il n'est peut-être pas inweile de faire ici une remarque fur l'Espagnece'est que quoiqu'elle ait fait jouer, soit du vivant, soit depuis la mort de Catherine de Médicis mille refforts différens, qu'elle zit changé de parti & d'intérêt toutes les fois qu'elle l'a jugé expédient pour profiter des divisions qui ant agité ce Royaume, le corps des Réformés. est le soul vers lequel elle ne se tourna jamais. Elle a fouvent & hautement protesté qu'elle p'avoit jamais eu la moindre pensée de rechercher ni de souffair leur alliance. C'est par L vi

une suite de cette même antipathie; que les Espagnols ont constamment sermé l'entrée de leurs états à la nouvelle Religion; & on ne sçauroit l'attribuer qu'aux maximes républicaines, dont les religionnaires sont accusés d'être imbus.

Le roi convaincu de plus en plus: que pour étouffer dans son royaume. toute semence de schisme, il ne devoit donner à aucune des différentes. factions sujet de se vanter qu'elle disposoit de son pouvoir, & que pour réduire tous les partis, il n'en falloit épouser aucun, rejetta constamment: ces offres de l'Espagne, & celles que le duc de Maïenne lui fit faire à même fin : mais dans le même tems ilse montroit prêt à traiter avec chacun des chefs, ou des villes de la ligue, qui viendroient se rendre à lui, & de les récompenser à proportion. de leur empressement & de leurs services. C'est dans ce sage milieu qu'ih résolut de s'arrêter. Quoique sa dernÆre action l'eût uni de Religion avec: la ligue, son aversion ne diminua point pour l'esprit de ce corps, & pour les. maximes par lesquelles il s'étoit tou-

jours conduit. Le seul nom de la ligue: fuffisoit encore pour allumer sa colere. Les Catholiques ligueurs s'étant imaginés que l'abjuration de ce prince les autorisoit à abolir dans quelques villes de leur dépendance les édits favorables aux Réformés, le roi les y fir rétablir; & quoiqu'en quelques endroits ils eussent obtenu pour cela: le consentement des Huguenots mêmes, déterminés à acheter la paix à quelque prix que ce sût, parce que le parti protestant en murmura . Henri cassa tout ce qui s'étoit fait à cet: égard, (2) & témoigna que son intention étoit de tenir constamment la balance égale.

Le duc de Maïenne voyant que cette dernière ressource qu'il avoit cru infaillible, lui manquoit après toutes les autres, joua de son reste

<sup>(2)</sup> Le roi tint une Mém. de la lique, tom. affemblée de Proteftans à Mante, le 12 lui ayant fait plusieurs. Décembre de cette an aée, & y déclara publiquement que son changement de Religion n'en apporteroit gion n'en apporteroit Mathieu, tom. 2. liv. aucun dans les affaites, des Réformés.

auprès des Parisiens ses anciens amis, & ne négligea rien pour réveiller leur humeur mutine; mais bien loin d'y réussir, il ne put les empêcher de saire éclater leur joie de ce qui venoit de se passer à saint Donis. Ils parloient publiquement de paix & en sa préfence même. Il eut le chagrin d'entendre proposer qu'il falloit envoyer des députés demander au roi une treve de six mois, & qu'on le sorça d'y donner son consentement. La treve accordée pour trois mois à Surêne, (3) n'avoit saît que donner du goûr pour une plus longue.

Le roi donna audience aux députés en plein conseil. La plûpart de ceux qui le composoient n'écoutant que leur jalousie contre le duc de Maïenne, qu'ils craignoient comme un homme qui tenoit en main de quoi acheter la faveur & toutes les graces, opinérent qu'en ne devoit avoir aucun égard à la demande des députés; se fondant sur ce que celui

<sup>(2)</sup> Ou à la Villette la ligue. La date en est entre Paris & faint Denis, comme le marquent les mémoires de demain à Paris.

**5**93-

qui les envoyoit, persistoit dans sa révolte contre le roi, même depuis son abjuration. Malgré la justice qu'il y avoit à ne pas confondre le duc de Maïenne avec les Parisiens, je vis le moment où cet avis l'alloit emporter ; & certainement il ne pouvoit produire qu'un fort grand mal. Je pris la parole, & j'insistai si fortement sur l'avantage de faire goûter au peuple, déja revenu de ses premiers égaremens, la douceur d'une paix qui l'intéressat encore plus fortement, en faveur du roi, que ce prince déclara qu'il accordoit la treve qu'on lui demandoit, maispour les mois d'Août, Septembre &. Octobre sëulement.

Dès le lendemain il se sit à saint Denis un concours prodigieux de la populace de Paris. Le roi se montra plusieurs sois au peuple assemblé. Il assista publiquement à la Messe. Partout où il portoit ses pas, la soule se trouvoit si grande, qu'il éssit (4).

<sup>(4) »</sup> Ils sont, disoit cette occasion, ou dans 
» Henri, affamés de une semblable: » Une 
» voir un toi. » L'E- vieille semme âgée 
toile, ibid. l'ai reçu un 
» de quatre-vingt ans 
» m'el venue prendte 
se, écrivoit-il a made- 
moiselle d'Estrés en » baisé. Je n'en ai pas

J593.

quelquesois impossible de la percer. Il s'élevoit à tout moment un cri de vive le roi, formé par un million de voix ensemble. Tout le monde s'en retournoit charmé de sa bonne mine, de sa douceur, & de cet air populaire qui lui étoit naturel. Dieu le bémisse, disoit-on, la larme à l'œil, & le veuille amoner bientôt en faire autant dans notre église de Notre-Dame. Je sis remarquer au roi cette disposition du peuple à son égard. Tendre & sensible comme il étoit, il ne put voir ce spectacle sans une vive émotion.

Les Espagnols eurent recours à leurs subtilités ordinaires. D'Entragues vint me trouver un matin, & me dit qu'il venoit d'arriver à saint Denis un Espagnol chargé de dépêches importantes de Mandoce, qui lui avoit ordonné de stadresser directement à moi, comme au seul homme qui avoit connoissance des propositions que lui Mandoce avoit sait saire au roi il y avoit déja longtems en Bearn, par le Commandeur Moreau & le vicomte de Chaux. Cet

ni le premier, de-Recueil des Lettres main vous dépollue-la Henri IV. ibid.

Espagnol qui s'appelloit Ordognès ou Nugnès avoitété domestique de d'Entragues, & avoit passé de chez lui au fervice de Mandoce.D'Entragues entretenoit commerce par son moyen avec l'ambassadeur Espagnol près de la ligue. Voilà ce que je compris sur le chapitre de cet homme, par le récit vrai ou faux que m'en fit d'Entragues. Je ne me fiois pas beaucoup à cet émisfaire espagnol, & guére davantage à d'Entragues, dont je connoissois l'esprit brouillon. Je le reçus assez séchement, parce que je ne doutai point que. out ceci ne fût un manége des Espagnols:mais d'Entragues parut si scandalisé que je soupçonnasse sa fidélité, & ajoûta tant de choses sur la bonne foi de son Nugnès, que je consentis qu'il me l'amenat le foir de ce même jour. Le roi à qui je donnai avis de la visite de d'Entragues, en eut la même. opinion, & m'ordonna pourtant d'écouter l'envoyé.

D'Entragues ne manqua pas de revenir accompagné de l'espagnol, qui après bien des discours assez vagues sur la joie qu'on avoit eu à la cour d'Espagne de l'abjuration du roi. & 4593-

des protestations infinies de bonne volonté que jen'avois pas lieu de croire fort finceres, me dit enfin qu'il étoit chargé de proposer au roi le mariage de (5) l'infance, avec quelques autres articles, sur lesquels il me déclara qu'il lui étoit défendu de s'expliquer avec d'autres personnes que le roi lui-même, auquel il me pria de le présenter. Henri ayant voulu l'entendre, je dis à Nugnès sans aucun détour, que venant d'un endroit fort suspect, it acheteroit l'honneur d'éere admis à l'audience de la majesté. par quelques précautions contre fa personne : peut - être un peu humi-Hantes. Il ne trouva rien de trop dur. Je commençai par le fouiller moi-meme ; enfuite je fis faire une recherche exacte sur toute sa personne par deux de mes valets de chambre, dont l'un qui étoit tailleur, s'an acquitta complettement. Il ne fut pas plutôr entré dans l'appartement du roi, que jo le fis mettre à genoux, tenant ses deux mains dans les miennes. Il n'ajouta rien aux propositions qu'il m'a-

(5) Claire-Eugenie d'Autriche, seconda

voit déja faites: mais il parla de l'alliance des deux couronnes en termes si spécieux & si magnifiques, que le roi qui dans le commencement l'écoutoit à peine, ne put s'empêcher de goûter la proposition que lui si l'Es pagnol, d'envoyer un homme de consiance sçavoir de dom Bernardia de Mandoce lui-même, s'il ne pouvoit pas compter sur la vérité de tout ce qu'il venoit de lui dire.

Cette députation à laquelle on pouvoit donner un air mystérieux n'étois pas trop de mon goût; de encore moissele choix que sa majesté sit pour ce sujet de la Varenne, (6) homme

(6.) Il en sera encore par le dans la suite de ces mémoires, Son prom est Guillaume pour les mon frere, qu'à pinom est conclura que les moyens par lesquels marquisat de la Varenne de la Varenne pas des plus honnètes. Ce fur celui de cui finier les viandes. S'il est viandes s'il est viand

#### 252: Memotres de Sully;

£593.

plein de vanité. Le roi à qui j'expo fai mes craintes, crut sauver tout apparence d'engagement & de négociation avec l'Espagne, en ne chargeant la Varenne d'aueun écrit; & en faisant servir de prétexte à son voyage, le réglement de quelques limites sur la frontiére d'Espagne. La Varenne n'eut pas plutôr reçu fon congé, qu'il fit parade de sa commission, trancha de l'ambassadeur, & se sit recevoir comme tel par Mandoce, qui de son côté enchérit encore sur les honneurs qu'exigeoit la Varenne. ce qui pro-

Warenne ayant mis un phieur, ne vous en faigentilhomme auprès pas tant accroire: de son fils. » Com- »je veux bien quevous ment, lui dit ce siçachiez que si mon' prince, donner ton o maître avoit vingt-» fils à un gentilhom- | » cinq ans de moins, je me, je comprens a ne donnerois pas mon emploi pour le mon emplo e me à ton fils, c'est ce gné, généal. de Sainte no que je ne puis com-prendre: « On 12-duc d'Angoulême mém, conte encore que la de du Plessis. menagia-Varenne ayant obte- na, oc. Cayer, ibid. nu certaine grace du tom. 5. pag. 276. parle roi, sur laquelle le de l'ambassade de la chancelier de Bellie-Varenne en Espagne vre lui sit quelque distout disséremment de sculté, la Varenne dit nos mémoires.

tres de noblesse. La au chancelier. » Mon-

duisst l'esset que les Espagnols avoient en vue. On crut quelque tems en Angleterre & en allemagne, que Henri avoit recherché l'amitié du roi d'Espagne, & rompu l'alliance avec les puissances protestantes: d'où l'on auroit peut-être vu s'en suivre une rupture éclatante, si le roi n'avoit promptement pris les devants pour les persuader du contraire.

Une derniere ressource sur laquelle on comptoit dans la ligue, & qui faisoit qu'on reculoit toujours l'accommodement & l'éloignement des Espagols, c'est l'horrible résolution de poignarder le roi, qu'elle avoit sçu inspirer à un petit nombre de gens déterminés, dont elle avoit renversé l'esprit par l'attrait des plus grandes récompenses, s'ils venoient à bout de leur entreprile, & s'ils y succomboient, par l'espérance que leur action leur mériteroit la couronne du martyre, La nature se révolte si violemment, lorsqu'elle voit que ceux qui se vantoient d'être les soutiens de la Religion, font un abus si monstreux de ce qu'elle a de plus sacré, qu'il faudroit effacer ce trait de tou-

## 154 Menoires de Sully,

¥593.

tes les histoires, si d'ailleurs l'on n'étoit sur qu'il n'y a aucune des Religions qui prennent le nom de chrétiennes, qui ne s'indigne qu'on puisse lui imputer d'autoriser un pareil dessein. On ne peut même sans crime en aocuser ou un corps, ou un simple particulier, si l'on n'en a les preuves de fait les plus claires.

Le roi ne les eut (7) que trop fréquemment dans les voyages qu'il fit au sortir de Saint-Denis à Châlons-sur-Marne, au fort de Gournay, à Brie-comte-Robert, à Melun, & ensuite à Meulan & Fontainebleau. Les moines sur-tout ont sur cet article une tache qu'ils n'effaceront pas facilement. Henri étant à Melun, pensa périr par la main des furieux qu'apostoient par-tout les jésuites & les capucins. Entre autres avis qui lui surent adressés sur ce sujet, il fut in-

<sup>(7)</sup> Cayet, Chronol. de poignarder ce prin-Novena. liv. 5, p. 280. ce; que voyant avec parle plus positivement de ces complots sistoit à la Messe, il contre la vie d'Henri se jetta à ses pieds & IV. Morisot dit qu'un sui demanda pardon: Flamand nommé. Avenius, vint à Saintvé, il sui roué en Denis dans le dessein 1593, Chap. 23.

formé qu'un de ces fcélérats étoit parti de (8) Lyon, dans le dessein de venir le chercher pour l'assassiner. Heureusement avant de partir il ex-

(8) C'est Pierre Bar-Jécrivains Calvinistes, riere, ou la Barre, font ces fortes d'im-Bâtelier d'Orléans, putations aux jésuites, Davila rapporte ce ainsi qu'à Messieurs fait un peu différem-ment, liv. 4. Les mé-moires de la ligue la ne fignifie rien auchargent griévement tre chose, dans le en effet un jesuite de sens même de ces Paris, & un capucin écrivains, sinon que de Lyon, sans nom-telle ou telle chose mer ni l'un ni l'autre. arriva par l'esset des M. de Thou dit for- principes, écrits, the-mellement, hv. 107. les, prédications, en que ce jésuite étoit le un mot, par l'imprespere Varade, recteur sion & l'esprit qui de collège de Paris; conduisoit toute la li-& invective à cette gue : & non point que occasion d'une ma-rel jesnite, telle per-nière sanglante con-sonne sût l'auteur ou tre toute cette Socié-le moteur de cette acté, Mezeray, liv. 62. tion. On en fera plus en parle dans les me-convaincu par la fui-mes termes, comme te de ces mémoires. n'ayant fait que co-pier de Thou. Mais nous sommes explioutre que le témoi- qués sur ce sujet dans gnage d'un ennemi la préface de cet oun'est d'aucun poids, vrage. il est bon d'avertir Pour le fait partiici une fois pour tou-ticulier dont il est ici res, que lorsque le duc question, quoiqu'en de Sully & les autres disent de Thou.

#### ■256 Memoires DE Sully;

nofa dans la confession son dessein à un prêtre, qui esfrayé de cette fréénésie, en avertit un gentilhomme de Lyon. Celui - ci partit précipitamment

Cayet, liv. 5. p. 240. dant au premier pré-& Mezeray, il est sident de Harlay, qui certain que Barriere représentoit que le appliqué à la ques-parlement avoit pei-tion, pour déclarer ne à vérisser l'Edit du ceux qui l'avoient sol-rétablissement des jélicité à attenter à la suites, les justifia en wie du roi, ne nom-ma point le pere Var-rade. Il eit encore certain qu'on ne fit nulle poursuite con-eût scu le dessein de tre ce pere ; qu'on ce parricide. mémoine le rechercha point res Chronol. & Dog-dans tous le cours de matiques pour servir cette procedure; qu'il à l'histoire de l'Eglise, demeura à Paris après tom. 1. pag. 28. même que le roi y fut | C'est donc une énorentré. Quand l'année me calomnie dans suivante 1594, An-Messieurs de Thou, toine Arnaud dans Cayet & Mezeray, fon plaidoyer pour d'avoir avancé que le l'Université, repro-cha aux jésuites le pré-se Barriere de tendu attentat du pe-re Varrade, ceux de fa compagnie s'en dé-qui découvrit ce comfendirent fortement, plôt, & le gentilhom-& l'avocat ne le prou-me qui partit de Lyon va point. Hist. de l'U-niversité de Paris, IV. & qui reconnut tom. 6. p. 884. Enfin Barriere à Melun, le roi en 1004. répon- s'appelloit Brancaleon

ment pour prévenir le meurtrier; & le désigna si bien au roi, sur le portrait que lui en avoit fait le prêtre, qu'il sur reconnu à Melun au milieu de la soule: il confessa son crime & en reçut le châtiment. Le roi étoit consus pour ses ennemis mêmes, d'une méchanceté qui découvroit si bien le sond de leur cœur. Il se trouvoit également alarmé de toutes ces entreprises sur sa personne, & gêné des précautions qu'il étoit obligé de prendre: il m'en sit souvent les plaintes les plus améres.

Il se seroit trouvé heureux, si la conduite des Catholiques de sa cour l'est du moins consolé de celle des Catholiques ligueurs; mais ils n'en avoient pas changé non plus que les autres, pour avoir vu le roi se faire

caleon. Chronol. Nov. aussi - bien' que Cléibid. Henri IV. parlant de cet attentat à
P. Mathieu son historien lui dit, que ce
scélérat se trouva trois
fois dans l'occasion de
le tuer à la chasse, en cueillant des fruits
d'un arbre, & dans
l'église de Saint - Denis, & que Barrière

aussi d'envelopper dans son
accusation une infinité de personnes innocentes, & en particulier pluseurs princes
& seigneurs de France. Maihieu, tom. 2.

Tome II.

M

### =258 Memotres de Sully.

Catholique; & ils ne s'en croyoient pas moins en droit de l'affujettir à toutes leurs fantaisies. Ils souffroient impatiemment que le roi n'eût pas rompu tout commerce avec ses anciens ferviteurs protestaus : leur mécontentement éclatoit à le voir seulement s'entretenir avec quelqu'un d'eux, sur-tout avec moi. La crainte que je ne le rentraînasse dans sa premiére croyance les touchoit beaucoup moins, que l'idée qu'ils avoient que je le portois dans ces entretiens à chercher un reméde aux abus du gouvernement & principalement au desordre des finances. Henri qui ne se voyoir pas encore au point de pouvoir parler en maître, eut la complaisance de fuir soute conversation particulière avec les Huguenots. Il reprit ses conférenliques, & les continua à Andresy (9) & à Milly.Je profitai de cette conjecture, & je demandai à ceprince la permission

En Beauvai- ces sur la religion avec les seuls Cathosis.

defaire un voyage à Bontin, où j'avois

(9) Et encore à Pon-Henri Clausse grand toise & à Fleury, maître des Eaux & château dans le Gâ-Forêts. Les Catholi-tinois, appartenant à ques qui y assitoient



## Livra Sixieme. 259

pour cinq ou six mille écus de bled à vendre. En me l'accordant, samajesté me dit qu'à mon retour elle verroit peut-être plus clair dans ses affaires, & qu'elle pourroit m'en dire dayantage.

Jarrivai avec mon épouse à Bontin dans un tems où les denrées étoient de fort bon débit. Toutes les grandes villes se hâtant de prositer de la tréve pour remplir leurs magasins à tout événement, donnoient en échange l'argent que les Espagnols avoient répandu par-tout. Les pistoles d'Espagne étoient si communes en ce tems-la, qu'elles deviprent la monnoie la plus ordinaire dans le commerce.

J'avois à peine vendu la moitié de mes bleds, qu'une lettre que le roi m'écrivit de fontainebleau me rappella auprès de lui. Il avoit décacheté en mon absence trois lettres à mon adresse, dont il n'avoit pu tirer aucun éclarcissement; parce que deux de ces lettres. l'une de Ma-

étoient, comme le lui-même, qui donne marque M. de Thou, aussi à entendre qu'il Messieurs de Schom-s'y parloit plus de berg, de Villeroy, de politique que de reli-Belin, de Revol, gion.

M ij

Digitized by Google

## 260 MEMOIRES DE SULLY;

1593.

dame (10) de Simiers, sœur de Vitry & grande amie de l'amiral de Villars & l'autre de Lafont, étoient écrites en chiffres, & que la troisiéme, qui étoit d'un nommé Desportes, de Verneuil, ne marquoit rien autre chose, finon que cet homme avoit à m'entretenir sur une proposition que je lui avois faite dans mon abbaye de Saint-Taurin d'Evreux. Le roi obsédé par les Catholiques, ne put faire autre chose en ce moment que me remettre les trois lettres, dont je lui dis ensuite le contenu. Desportes étoit l'agent dont le baron de Medavy (11) avoit résolu de se servir pour traiter de son accommodement & de la reddition de Verneuil, Pour la lettre de Madame de Simiers & celle de Lafont, elle rouloient sur certaines facilités qui se prélentoient de mettre Villarsdans lesintérêts du roi; mais les choses chan-

<sup>(10)</sup> Louise de l'Hô-comte de Grancey, pital - Vitry, semme lieutenant-général en de Jacques de Simiers, grand-maître de la garde-robe du d'act d'Alençon.
(11) Pierre Rouxel, baron de Medayy,

26 I

gérent bien de face à son égard par la perte de fescamp, qui sut si sensible à ce gouverneur, qu'il rompit pour cet- delle dans te foistout accommodement, J'en sus le pays de informépar de nouvelles lettres dema-Caux, dame de Simiers & de Lafont en réponses aux miennes, dans le moment que je me disposois à partir par ordre du roi, pour entretenir Villars dans ses bonnes dispositions. Voici ce qui s'étoit passé à l'escamp : c'est un trait de hardiesse qui mérite de trouver place ici.

Lorsque ce fort fut pris par Biron furl a ligue, il y avoit dans la garnison qui en sortit, un gentilhomme nommé Bois-Rosé, (12) homme de de cœur & de tête, qui remarqua exactement la place doù on le chassoit, & prenant ses précautions de loin, fit ensorte que deux soldats qu'il avoit gagnées furent reçus dans la nouvelle garnison que les royalistes établirent dans Felcamp. Le côté du fort qui donne sur la mer, est un rocher desix cens pieds de haut, coupé en précipice, & dont la mer lave continuel-

M iii '

<sup>(12)</sup> N. de Gousti- Voyez la Chronol. No-minil, ou Gousminil, venn. liv. 5. pag. 94. fieur de Bois-Rosé.

#### 262 MEMOIRES DE SULLY,

1593.

lement le pied à la hauteur d'environt douze pieds, excepté quatre ou cinquours de l'année, où pendant la morte eau la mer laisse fec l'espace de trois ou quatre heures le pied de tette salaise, avec quinze ou vingt tosses de sable. Bois-Rosé à qui toute autre voie étoit sermée pour surprendre une garnison attentive à la garde d'une place nouvellement prise, re douta point que s'il pouvoit aborder par cet endroit regardé comme inaccessible, il ne vint à bout de son dessen. Il ne s'agissoit plus que de rendre la chose possible; & voici comment il s'y prit.

Ilétoit convenu d'un signal avec les deux soldats gagnés, & l'un d'ent l'attendoit continuellement sur le haut du rocher, où il la tenoit pendant tour le tems de basse marée. Bois-Rosé ayant pris le tems d'une auit sort noire, vint avec cinquante soldats déterminés & choiss exprès parmi des matelots, & aborda avec deux chaloupes au pied du rocher. Il s'étoit encore muni d'un gros cable, égal en longueur à la hauteur de la falaise, & il y avoit sait de distance en distance des nœuds & pas-

263 0

sé de courts bâtons, pour pouvoir s'appuyer des mains & des pieds. Le soldat qui le tenoit en faction attendant le fignal depuis fix mois, ne l'eut pas plutôt reçu, qu'il jetta du haut du précipice un cordeau, auquel ceux d'en bas liérent un gros cable, qui fut guindé en haut par ce moyen, & attaché à l'entre-deux d'une embrasure avec un fort levier passépar une agraffe de fer faite à ce dessein. Bois-Rosé fit prendre les devans à deux sergens dont il connoissoit la résolution, & ordonna aux cinquante foldats de s'attacher de même à cette espèce d'échelle, leurs armes liées autour de leur corps & de suivre à la file : se mettant luimême le dernier de tous, pour ôter aux laches toute espérance de retour. La chose devint d'ailleurs bientôt impossible; car avant qu'ils sussent seulement à moitié chemin, la marée qui avoit monté de plus de six pieds, avoit emporté la chaloupe & faisoit floter le cable. La nécessité de se tirer d'un pas difficite, n'est pas toujours un garant contre la peur, losqu'on a autant de sujet de s'y livrer. Qu'on se repréfente au naturel ces cinquante hommes Miv

1593

suspendus entre le ciel & la terre au . milieu des ténébres, ne tenant qu'à une machine si peu sure, qu'un leger manque de précaution, la trahilon d'un foldat mercenaire, ou la moindre peur pouvoit les précipiter dans les abymes de la mer, ou les écraser sur les rochers: qu'on y joigne le bruit des vagues, la hauteur du rocher, la lassitude & l'épuisement : il y avoit dans tout cela de quoi faire tourner la tête au plus assuré de la troupe : comme elle commença en effet à tourner à celui-là même qui la conduisoit. Ce sergent dit à ceux qui le suivoient qu'il ne pouvoit plus monter & que le cœur lui défailloit. Bois-Rosé à qui ce discours étoit passé de bouche en bouche, & qui s'en appercevoit parce qu'on n'avançoit plus, prend son parti sans balancer. Îl passe par dessus le corps de tous les cinquante qui le précédent, en les avertissant de se tenir fermes, & arrive jusqu'au premier, qu'il essaye d'abord de ranimer. Voyant que par la douceur il ne peut en venir à bout, il l'oblige le poignard dans les reins de monter, & sans doute que s'il n'eût obéi, il l'auroit poignardé & précipité dans la mer. Avec toute la peine & le travail qu'on s'imagine, enfin la troupe se trouva au haut de la salasse un peu avant la pointe du jour, & su introduite par les deux soldats dans le château, où elle commença par massacrer sans miséricorde le corps de garde & les sentinelles. Le sommeil livra presque toute la garnison à la merci de l'ennemi qui sit main basse sur tout ce qui résista, & s'empara du fort.

Bois Rosé donna aussi-tôt avis à l'amiral de Villars de ce succès presqu'incroyable, & il crut que la moindre gratification à laquelle il devoit s'attendre, étoit le gouvernement de cette citadelle, qu'il avoit si bien acheré." Cependant il lui revint que Villars, ou plutôt le commandeur de Grillon (13) songeoità l'en chasser. Dans le premier transport de colére que lui donna cette injustice, il remit le château de Fescampauroi, dom il venoit d'apprendre la conversion. A cette nouvelle, Villars rompit la négociation qu'il avoit permis à Madame de Simiers & Lasont d'enta-

. ....

<sup>(13)</sup> Thomas Berton, gouverneur de Honfieur, frere de Grillon

mer en son nom . & il envoya investi Fescamp. Bois-Rolequi se fentoit trop foible, appella à fon secours le roi, qui s'achemina dans l'instant vers Dieppe & vint loger à Saint-Valery en Caux. Les trois mois de fuspension étoient finis, lorsque le fit cette hostilité; mais le roi s'étoit porté à la prolonger de deux ou trois mois, sur la représentation que lui avoit sait saire le duc de Maienne, qu'il lui falloit un tems plus considérable, pour régler une affaire aussi importante que son accommodement & celui de la ligue. Il ne manqua pas de crier contre le roi à l'infraction, & il fit partir le comte de Belin, gouverneur de Paris, pour lui en porter ses plaintes. Belin vinta Saint-Valery, & s'acquittant de sa commission, il demanda encore su roi une prolongation de eréve pour trois mois : tems péceflaire au duc de Maienne pour faire connoître ses dernières intentions à Rome & & Madrid, où il avoit envoyé pour ce sujet le cardinal de Joyense (14)

<sup>(74)</sup> François, les se. Henri Desprezaieur second des sept fils de de Monspezar.
Guillanne de Joyeu-

#### Livre Strtene. 267.

& Montpezat.Le roi qui vit qu'onne cherchoit qu'a l'amuser, rejetta les propositions du Comte de Belin; & lans vouloir l'entendre davantage sur un violement qui devoit être imputé en premiére cause à ses ennemis, il s'avança droit à Fescamp, obligeatles troupes de Villars de le retirer, & pourvut abondamment cette forteresse de tout ce qui étoit nécessaire pour sa sureté.

De retour à Mante, le roi apprit que le Marquis de Vitry étoit disposé à le recevoir dans Meaux. Pour seconder marquis de, les bonnes intentions de ce gouver- Vitry. neur, sa majesté vint à Lagny, où tout fut reglé de maniere qu'elle fit une entrée solemnelle dans (15) Meaux, le

l'Hôpital .

1593-

(15) Le duc des adonnée en garde, & Maïenne ayant fait,, si après, reconnoît; faire des reproches à ,, fant le vrai proprié-Vitry, de ce qu'il l'a-voit trahi en livrant ,, la bourfe, & refus L'adonnée de livrant , la bourfe , & refus Meaux au roi; Virry ,, fois de la donner au-répondit à fon en-,, voleur qui me l'au-voyé: » Vous me pref-,, roit confié; auroisn sez trop, vous me,, je à votre avis fait ferez à la fin parler,, acte mauvais & de men soldat. Je vous, trabilon ? Ainsi est medemande si un lar ,, il de la ville de sonon ayant volé une ; Meaux. "mém. pour bourle me l'avoit l'hist. de France, s, s Mvi

#### 268 MEMOIRES DE SULLY;

1594. Claude de la Châtre.

premier jour de l'année 1594; & cet exemple fut suivi bientôt après par la Châtre pour les villes d'Orléans & de Bourges.

Entre Meaux & Soissons.

La trève étant finie, le roi alla faire le siége de la Ferté-Milon. Je voulois profiter de ce tems pour achever les affaires qui m'avoient conduit à Bontin; mais sa Majesté me commanda d'aller faire la revue de quelques bataillons Suisses à Montereau. Je reau-Faut-mandai à Madame de Rosny de se trouver en cet endroit, d'où je la ramenerois à Mante. Elle m'y attendit inutilement:deux jours avant celui où je devois aller faire certe revûe, je re-

Yonne, en Champaene.

> de Simiers & de Lafont, qui me mandoient que l'homme, (c'étoit M. de Villars, étant appaisé, rien n'empêchoit qu'on ne reprît le projet rompu. Le roi jugea cette affaire assez de conséquence, pour ne pas différer d'un moment. Le comte de (16) Chaligny venoit d'arriver à l'armée avec un passeport pour Paris. Il avoit prié le roi de lui donner un gentilhomme

çus de nouvelles dépêches de Madame

(16) Henri de Lorraine, comte de Chaligny de la branche de Mouy.

de confiance pour le conduire dans cette ville. Sa Majesté jugea à propos que je profitasse de cette bouble occasion de connoître plus particulièrement les dispositions du duc de Maïenne & de la ligue, & de me rendre surement à Rouen.

J'accompagnai donc le comte de Chaligny jusqu'à Paris, d'ou après une entrevue avec le duc de Maïenne, je me rendis par Louviers chez le fieur de Saint - Bonnet, à deux lieues de Rouen. Ayant donné de cet endroit avis de mon arrivée aux entremetteurs. on me vint prendre la nuit du lendemain & l'on m'introduisit dans le fort de Sainte-Catherine, où le capitaine Boniface me regut & me traita splendidement, en attendant l'amiral de Villars qui vint lui-même le foir, suivi d'un seul laquais; comme de mon côté je n'avois qu'un seul valet de chambre avec moi. Nous ne nous séparâmes qu'après un entretien de deux heures, qui me laissa entiérement satisfait des fentimens de ce gouverneur. Cette entrevûe se passa avec un fort grand fecret. Outre que les gouverneurs des principales villes royalistes des

1594-

environs de Rouen n'auroient pasmanqué de traverser la négociation par jalousse & par intérêt, & que peut-être ils auroient fait pis, commoils sirent en esset, si-tôt qu'ils purent en soupçonner quelque shose, il y avoit dans tout ce canton plusieurs troupes liqueuses & étrangéres, dont Villars n'étoit pas entiérement le maître, & ils'y en pouvoit joindre en peu de tems un assez grand nombre, pour le faire

repentir de sa démarche.

Je passai cinq jours entiers dans le fort de Sainte-Catherine avec le même secret. J'eus de fréquentes consérences avec Villars. Nous touchâmes les principaux points de son accommodement. La plus grande difficulté ne rouloit pas far l'intérêt. Il cherchoit moins à latisfaire des vûes mercénaires, qu'à le convaincre qu'en araitant avec lui, le roi ne songeoit pas simplement à gagner une capitale de province; mais à c'attacher un homme qui se sentoit autant de disposition que de talens à le bien servir. On a va ci-devant quelle idée Villars avoit conque du roi: Si-tôt que mes discours l'y eurent confirmé,

je pus regarder fon traité comme fort avancés mais alors je ne posvois pasullerplasioin, n'ayant point par écrit. les phivents nécessaires pour contommer l'affaire.

Pour achever de faire connolure ce: gouverneur; tout ce qui paroifloit de The pavoit rapport à l'une ou à l'autre des deux qualités qui dominoient dans fon caractère, ou étoit produit par leur melange. Ces deux qualités étoient, la Valeur & la droiture. La première rend le cœur élevé, généfeux, plein d'une fierte (17) noble & paturelle, qui n'est autre chose que le fentiment de ce que nous valons: sentiment qui ne tient rien de la basse vanité & de l'affectation à se perdre dans la sotte admiration de soi-même. La leconde fair qu'on est sincère & vrai, Ancapable d'artifice & de furprile, prêt à le rendre à la railon & à la justee. Celui qui les unit toutes deux, a rarement d'autre défaut que la promptitade d'un premier mouvement de colere. Tel éton Villars, & on s'en apperce-

<sup>(17)</sup> M. de Thou d'un esprit dur & happarlant de l'amiral de tain. Liv. 103. Villars, dit qu'il étoit

## E 272 Mamorres De Sullt;

1594-

vra aisément dans tout ce qui me reste à dire de lui. La nature ne l'avoit pas fait pour être long-tems ennemi d'un prince, avec lequel il avoit tant de conformité dans l'humeur. La seule différence entr'eux étoit que Henri par de continuelles résléxions sur les essettes de la colére, par l'usage d'une longue adversité, par la nécessité de se faire des partisans, ensin par la trempe d'un cœur tourné vers la tendresse, avoit converti ces premiers transports si bouillans en de simples (18) mouvemens qui les marquoient

 fur fon visage, dans son geste & plus rarement dans ses paroles.

» de colère & d'impa-l » férentes fituations » tience; on eut peur » de sa vie, lui avoient » que ce prince ne se rendu l'ame si ser-» saissit de l'épée de » me, qu'il étoit beau-« quelqu'un, & qu'il » coup plus le maître n'en frappat un se sa colere que de » homme austi inso-,, sa passion pour la vo-» lent. Enfin s'étant , lupté. On remarque » remis, après que, que durant la con-» Grillon fut sorti, & " testation de Gril-» se tournant du côté » lon, le maréchal de ndes seigneurs qui num Biron qui se tround l'accompagnoient, num chez le roi, & num aqui avec de Thou num etoit assis sur savoient admiré sa un coffre, faisois » patience, après une ,, semblant de dor-» brutalité si crimi-, mir, que plus elle » nelle; il leur dit:, s'échaussoit, & que "La nature m'a for- ], les voix s'élevoient, mé colére, mais deme colére, mais demois, je me suis demois, je me suis toumois, je me suis toumois, je me suis toumois, je me suis toumour profondémois, je me suis toumour de suis mois, je me suis de suis lui pour l'injurier;
mour de suis mois de suis mois de suis lui criàre aimour experience que par expérience que prement aux oreilpar expérience que prévis de la rétoit
par de de ma modération.

par expérience que produit n'avoit
par expérience que produit n'avoit
par expérience contipar qu'il lui criaranpar expérience que prévis de la rétoit prement produit n'avoit
par expérience que prement aux oreilpar expérience qu » ses fatigues conti-,, ne se point com-ponuelles, se les dis-,, mettre avec un em-

## 274 MEMOIRES DE SULLY?

Le roi venoit d'arriver à Chartres. Le 17 Fé-qu'il avoit choifs (19) pour la cérémonie de fon sacre, lorsque je le rejoignis pour l'instruire de mon voyage & lui demander un plein pouvoir. Je comptois repartir in continent, & je ne m'attendois pas à me voir retenu près de lui dix ou douze jours, comme je le fus Il s'agissoit de la réconciliation de M. le comte de Soissons & de M. le duc de Montpensier, dont l'inimité avoit pris maissance à l'occasion des prérogatives de leur rang de prince du sang, & s'étair sortifié en dernier lieu par leur concurrence aux mêmes charges, aux mêmes gouvernemens & de plus à la même maîtresse, Mada-

> » porté & un furieux : dans la ville de Reims. » ce qu'il eut été con- Il fut décidé que ce a converlation. a qu'elle ne soit faite historiens.

> » traint de faire, pour seroit Nicolas de » peu qu'il eut paru Thou, évêque de cetso éveillé. On crut en-te ville qui facreroit core qu'il avoit vou-la majesté, & non so lu laisser au roi cou-l'archevêque de Bourmte la fatigue de la ges qui prétendoit cet honneur comme (39) Contre une or-grand-aumônier, & donnance assez frivo-qu'on se passeroit de le des états de Blois, la Sainte-Ampoule. que cette cérémonie Voyez cette cérémo-est nulle, à moins nie décrite dans les

me fœur du roi. M. le dac de Montpenfier étoit sans contredit le plus avant dans les bonnes graces du roi; de le mieux partagé du côté de la fortune. Ses biens étoient immenses. Il parut au facre avec une foice de quatre on cinquens gentilshommes; tandis que fon tival pouvoit à peine en entretenir dix ou douze. Mais celui-ci lui étoit supérieur quant a un point : c'est que tout pauvre qu'il étoit, sans places & lans gouvernement & mal voulu du roi, sur-tout depuis son -échapé de Rouen, il possédoit le cœur de la princesse, que rien n'avoit pu réfroidir à son égard. La comtesse (20) de Guiche étoit la dépositaire de rous leurs secrets & leur commune meffagure forfqu'ils ne pouvoient le voir. Eile avoir n bien échauffé cette Raifon, qu'elle leur avoit fait ligher à tous deux une promesse de massage, que la feule difficulté des tems les empechoit de mettre à exécution!

Sa Majesté soutrairoit si passonné-

<sup>(25)</sup> La moine ouistrolle, graffe & fouavoit the maintelle ge de vilage, Journal, d'Henri IV, Mais elle du règne d'Honri III. Froir devenue font com. 1, pag. 270.

3594

ment de pouvoir raccommoder les deux princes de son sang, que cette considération l'emporta sur celle du traité avec Villars. Elle n'eut aucun égard à mes instances, ni au danger que je lui faisois envisager dans le retardement : il fallut que je me déterminasse à entreprendre cette dissicile réconciliation, conjointement avec l'évêque d'Evreux, sur lequel le roi avoit d'abord jetté les yeux, mais qu'il ne trouvoit pas capable de faire réussir seul une affaire si délicate. Il est vrai que je m'étois toujours conservé une grande part dans la confidence de M. le Comte; mais je connoissois son elprit hautain & dédaigneux, que la seule crainte de paroître déférer à un rival qui lui étoit supérieur, porteroit non-seulement à se roidir dans ses prétentions, mais peut-être encore à en former de nouvelles. Je n'ennuyerai point par le récit de nos contestations, des refus & des mauvailes humeurs que nous cômes à essuyer: nous fûmes plus d'une fois prêts d'abandonner la partie. Cependant à force de raisons tirées de la volonté & de la satisfaction du roi, avec beaucoup de pa-

i594.

tience, de priéres & d'importunité, nous parvînmes à faire consentir les deux princes à se voir & à s'embrasser. Je ne garantis pas que le cœur ait jamais eu beaucoup de part à cette démarche: je me donnai bien de garde de discuter l'article de l'amour & du marsage, qui demeurant indécis laissoit entr'eux la principale semence de division; mais qui me parur un obstacle absolument insurmontable.

J'étois fort satisfait d'avoir réuffisans toucher cet article; & je ne voyois plus rien qui m'empêchât de me rendre à Rouen. Je n'en étois pas où je pensois. Le roi n'avoit paru si fort empreslé pour le raccommodement des deux princes, que pour arriver à un second point qu'il défiroit encore plus passionnément; & ce second point étoit précisément celui que j'avois cru devoir mettre si prudemment à côté, le mariage de Madame sa sœur : pour comble, ce fut encore moi sur lequel sa Majesté s'arrêta pour amener la chose à son but. Je fus donc chargé de nouveau de retirer la promesse de mariage dont il vient d'être parlé; afin que cet obstacle étant levé, le 1594

roi résolu de gratisser en tout le duc de Montpensier, employât ensuite son autorité pour lui mettre la princesse entre les bras; & par-là se vit ensin désivré de la crainte de voir conclurre un mariage, qui sout claudeltin qu'il est été, ne l'en auroit pas moins embarassé: le comte de Soissons serendant son héritier malgré lui, & se servant contre lui de ses propres biens. Si de ce mariage il provenois des ensans, comme on ne pouvoit guére en douter, autre sujet d'inquiétude pour sa Majesté qui n'en avoit point.

Il me prit un frémissement lossque le roi me donna un pascil ordre. Je voulus encore lui rappeller que Villars alloit s'engager pour toujours avec les ennemis, austi-bien que Médavy & plusieurs autres gouverneurs de Normandie, si je n'accourois promptement dans tous ces endroits. Cétoit une chose résolue : le roi ne médicula point; & il ne m'accorda que ce que je lui demandai pour pouvoir séussir; je veux dire, qu'il ne donne roit augun lieu de souponner qu'il m'est chargé de cet emploi, & qu'il me laisseroit le choix des moyens.

1594

Lorsque je fus seul, & que je fis zéflexion à la commission que je venois de recevoir, j'avoue que je me trouvai dans le dernier embarras. De l'humeur dont je co nnoissois madame Catherine, à qui il s'agissoit d'arracher cet écrit, je sentois bien que toute l'édoquence humaine n'étoit pas capable de lui faire goûter les desseins du roi sur sa personne. Quelle apparence d'aller proposer à une semme & à une princesse, de renoncer à un amant qu'elle aime pour se livrer à un autre qu'elle hait? Il me restoit donc de reflource qu'en la grompant. Pour cela je me dis à moi-même, que si ce n'éroit pas selon son coeur que je la trompois c'étoit du moins pour ses intérêts, & pour détourner les malheurs que l'irrégulatité de la conduite pouvoit setirer far le royaume & la personne du roi; qu'elle m'en aurait un jour obligation elle-même; que je l'empêchois par un innocent artifice de perdre la forune avec l'amitié du roi son frere. Malgré rout ce que ces raisons avoient de spécieux, il falloit toujoursque je convinde que je n'agif fois pasavec elle de bonne foi ; &

cette idée me faisoit de la peine. Si je m'y déterminai, ce fut par l'impofsibilité de réussir autrement, & par l'espérance qu'un jour j'en obtiendrois le pardon d'elle même; en la faisant convenir qu'en cela je lui avois rendu un service réel. Pour M. le Comte, outre que je n'avois point à m'adresser à lui, & que je ne lui étois que très-peu attaché, les égards que je devois à sa Personne n'étoient plus à compter pour rien, puisqu'ils étoient contraires à l'utilitépublique, & acequ'éxigeoit demoi le service duroi. Toutecette affairem'a dans la suite causé des chagrins, dont il semble que ma répugnance & mes scrupules auroient dû me préserver.

Je trouvai ensuite une autre disficulté. Je voyois fort rarement madame, à cause de mes occupations continuelles, & je la connoissois assez pour ne pas douter que de quelque manière que je m'y prisse pour en obtenir la pièce dont il étoit question, l'assiduité que je lui témoignerois ne manqueroit pas de faire naître aussitôt dans son esprit naturellement défiant, des soupçons qui la mettroient en garde contre tout ce que je pour-

rois lui dire ou lui faire dire. Je cherchai à faire ensorte qu'elle me prévînt elle-même. Je me servis pour cela des deux du Perron, que je sçavois être d'humeur, sur-tout le jeune, à faire leur cour aux grands aux dépens d'un secret. Je n'avois pas une aussi grande liaison avec celui-ci qu'avec l'évêque d'Evreux, mais on ne risque rien à compter sur la bonne opinion qu'ont tous les hommes de leur mérite; sur cet article ils commencent toujours par être leur dupe à eux-mêmes. J'allai donc trouver le jeune du Perron ; je le flatai ; je m'infinuai dans fon efprit par des fausses confidences; il se regarda comme un homme important, & crut par vanité tout ce que je lui disois. Lorsque je le vis enyvré de son amour propre, je lui dis avec toutes les marques de la plus parfaite fincérité, & en exigeant même avec serment un secret que j'aurois été bien fâché qu'il m'eût gardé, que le roi m'avoit confié les intentions au sujet de Madame; qu'il étoit résolu de la faire épouser à M. le Comte; que quelques petites difficultés qui restoient encore à applapir, avoient empêché Sa Majesté de Tom. II.

1594

7%

Je ne donnai que deux jours à du Perron pour se décharger d'un fardeau si pesant, de manière qu'il sît passer ma nouvelle jusqu'à madame Catherine.

En effet il en fit confidence presque Gaspard de dans le moment à M. de Courtenay & à deux autres des plus intimes confidents du comte de Soissons, auquel ils coururent l'apprendre, & celui-ci à Madame & à la comtesse de Guiche,

J'avois compté que la princesse flatée par une si agréable espérance, feroit vers moi les premieres avances, & je ne me trompai point. Etant allé prendre congé d'elle en homme prêt à entreprendre un long voyage, j'eus la preuve complette de la fidélité de du Perron. Madame ajouta beaucoup à la distinction avec laquelle elle me récevoit ordinairement; & la comtesse de Guiche qui ne voulut rien perdre d'une occasion si favorable, après quelques discours indifférens de ma part, se bâta de mettre sur le tapis l'article des amours de la princesse & du comte qui étoit présent; & m'embrassant dans un transport de bonne amitié: » Voici, dit-elle aux deux

mans, un homme qui pourroit vous » servir dans vos desseins « Madame reprit la parole, & me dit que je sçavois bien que M. le comte & elle avoient toujours eu beaucoup d'amitié pour moi; & qu'elle me seroit sensiblement obligée de lui aider à rentrer dans les bonnes graces du roi son frere. Elle ne me dit que ce peu de paroles, elle laissa le soin de m'en dire davantage, à cet air gracieux & engageant qu'elle sçavoit mieux prendre que femme du monde quand elle vouloit. Je fis semblant d'en être gagné. Après avoir remercié la princesse comme je le devois, j'ajoutai que si je pouvois compter sur la discrétion des personnes qui m'écoutoient, je leur apprendrois plusieurs choses qui ne leur seroient pas indifférentes. Le fecret ne coute rien à promettre aux femmes, qui sont accusées de le garder si mal. On le promit. On y ajouta le serment, & on en fit mille: mais je n'avois pas envie de m'ouvrir d'avantage pour cette fois; je leur demandai un délai de trois jours avant que de leur confier le reste. On m'aida à trouver un pretexte pour remettre le Nii

# 284 MEMOIRES DE SULLY

1594.

voyage de Rouen, & je pris congé de la compagnie, qui attendit impatiemment le terme que j'avois marqué.

Je retournai ponctuellement au bout des trois jours. Je me fis encore presser long-tems; enfin seignant de céder à l'importunité de ces deux dames, je leur dis, qu'ayant plusieurs fois sandé le roi sur le mariage en question, il m'avoit d'abord montré quelque éloignement d'y consentir, sans vouloir s'expliquer davantage avec moi; que je l'avois tant pressé de m'ouvrir son cœur sur ce sujer, qu'enfin il m'avoit avoué que loin de fentir aucune répugnance à conclure cette union, il la trouvoit bien assortie; qu'il auroit été ravi qu'au défaut d'enfans de son côté, il pût en avoir de sa fœur & d'un prince de son sang, qu'il regardat comme les siens propres; que le caractère doux & paisible du comte de Soissons & de Madame étoit fort de son goût : mais qu'il sentoit toujours qu'il avoit de la peine à oublier que M. le comte eût cherché à le tromper, & à obtenir sa sœur sans. son aveu. Ce discours dont j'avois con, certé toutes les paroles, fit son effet,

285

Ces trois personnes commencerent à convenir qu'elles auroient pu agir autrement qu'elles n'avoient fait, & à s'entr'accuser du conseil qui avoit conduit cette affaire avec tant d'indépendance. Je pris ce moment que j'attendois pour leur faire connoître que je croyois ce mal tout à fait facile à réparer; que le roi étant naturellement bon & faeile à oublier le passé, il ne s'agissoit que de tenir avec lui une conduite toute opposée; le rechercher, paroître dépendre uniquement de lui, le laisser le maître de leurs personnes; enfin, & c'étoit-là le grand point, lui facrifier l'engagement par écrit que les deux amans s'étoient donnés, comme étant ce qui l'avoit le plus aigri, & ne pas craindre de lui donner une déclaration même écrite. par laquelle ils renonçoient tous les deux & s'épouler que de son consentement; que je croyois pouvoir leur afsurer qu'après cette complaisance de leur part, il ne se passeroit pas trois mois sans qu'ils le vissent prévenir luimême leurs desirs, & cimenter leur union.

On n'eut aucune peine à me croire; N iij

## 286 MEMOIRES DE SULLY;

1594.

& le sacrifice de la promesse de mariage fut arrêté sur l'heure, peut - être parce qu'on regardoit cet écrit comme inutile, tant que le roi devenu maître absolu dans son royaume, ne l'agréeroit point. La comtesse de Guiche dit qu'elle l'avoit laissé en Béarn, & se chargea de le faire venir incessamment. On ne se rendit pas si facilement sur la déclaration que je demandai ensuite; & sans laquelle il ne servoit en effet de rien d'avoir retiré l'écrit, que les parties intéressées pouvoient rétablir à leur gré. Ce fut cette raison là même que je fis valoir; & je les fis convenir que sans cela sa majesté ne pouvoit ni ajouter beaucoup de foi à leur. sincérité; ni être persuadée de leur. obéissance. Cet article fut fortement débatu, & lorsqu'à force de remontrances j'eus obtenu enfin cette déclaration, par laquelle madame & le comte annulloient toutes les promesses, données ci-devant, se déliojent mutuellement de tout engagement, & se soumettoient à la seule volonté du roi, les conséquences decet écrit leur parurent trop fortes; & l'on eut recours à un tempèramment, sans lequel vrai-sem-

blablement la chose en seroit demeurée là. Ce tempérament fut que je me rendrois le dépositaire de la déclaration; & que jamais elle ne fortiroit de mes mains, pas même pour passer dans celles du roi. Heurensement on n'ajouta pas que je la rendrois à Madame, si les choses tournoient autrement qu'elle ne comptoit. Je donnai ma parole d'honneur, dont on se contenta; & la déclaration me fut remise en bonne forme, signée de madame & du coma & scellée de leurs armes. Le roi qui n'avoit osé se flater que je réussirois, trouva qu'il manqueroit toujours quelque chose à sa joie, tant qu'il n'auroit pas cet écrit en son pouvoir; il m'en fit à plusieurs reprises les plus fortes instances, & il ne cessa de me le demander, que quand il eut connu par mes refus, que je faisois marcher ma parole avant l'obéissance que je lui devois. Comme l'effet ne suivit point les belles espérances que j'avois donné aux deux amans, on s'attend bien qu'ils ne me pardonnérent pas la tromperie que je venois de leur faire. La suite de ces mémoires en instruira.

Après la conclusion de cette affaire, N iv

dont le souvenir m'a toujours été désagréable, je ne m'occupai plus que de mon voyage à Rouen. Je craignois avec raison qu'un si long retardement n'eût entiérement rompumes premiéres mesures avec l'amiral de Villars. J'obtins carte - blanche ( 21 ) du roi pour conclure non-seulement avec ce gouverneur, mais encore avectous les autres gouverneurs & officiers de la province. Desportes asriva comme j'allois partir, & m'arrêta encore. Il venoit de la part du baron de Maavy, prier l'évèque d'Evreux de lui prêter pour quelques momens la maison de Condé, & m'engager à passer par cet endroit, pour m'aboucher avec lui sur les conditions de son traité & de celui de Verneuil. Je partis de Chartres & vins coucher à Anet, où madame d'Aumale me sollicitoit instamment depuis long-tems d'aller la voir.

Cette dame plus avisée que son mari, le conjuroit sans cesse de quitter la ligue & de se donner au roi. Outre le devoir & la sureté, elle trouvoit dans

<sup>(21)</sup> M. le duc de ceux de plusieurs let-Sully d'aujourd'hui, tres de Maximilien de posséde l'orginal de Béthune à ce sujet. ce plein pouvoir, &

cette démarche son propre intérêts les affaires domestiques du duc (22) d'Aumale étant si dérangées qu'il étoit menacé d'une ruine prochaine, & qu'il ne pouvoit l'évîter qu'en se faisant accorder les avantages dont jouissent en cette occasion ceux qui rentrent des premiers dans le devoir. Je descendis à Anet dans une auberge, & pendant qu'on m'y apprêtoit à souper, j'allai voir madame d'Aumale suivi d'un seul page. La joie éclata sur le visage de cette Dame des qu'elle m'apperçut: Elle y ajoura toutes les graces d'un aceueil carressant, & pour ne pas perdre un tems précieux, elle me prit par la main, & me faifant parcourir avec elle ces galleries & ces beaux jardins qui font d'Anet un lieu enchanté, elle ne m'entretint que de la passion qu'elle avoit de voir son mari dans l'obéissance due à son souverain, & des conditions qu'il vouloit y mettre. Je laisse toutes les propositions approuvées & rejettées entre nous deux. Jusques la je n'avois rien vû qui ne fît honneur au

(42) Charles de Lor-me étoit Marie de raine, duc d'Aumale, Lorraine, fille de Re-mort en 1631, retiré né duc d'Elbeuf. à Bruxelles. Sa fem-

maître d'une maison vraiment royale, & j'aurois ignoré, l'état déplorable où il étoit réduit, si la duchesse ne m'avoit prié, & pour ainsi dire violenté de demeurer à souper & à coucher chez elle. Après un repas attendu fort long-tems, & aussi mauvais que mal fervi, je fus conduit dans une chambre fort vaste & toute réluisante de marbre, mais si dénuée & si froide, que ne pouvant ni m'échauffer ni m'endormir dans un lit ou de courts & étroits rideaux de taffetats, une simple couverture fort légére & des draps moites pouvoient transir même au milieu de l'été, je pris le parti deme relever. Je comptois me dédommager en faisant grand feu, mais je ne trouvai pour tout bois à brûler que du houx & du géniévre verd qu'il fut impossible d'allumer. Je passai la nuit entière dans ma robe de chambre, ce qui me tint éveillé de fort grand matin. Je quittai avec plaisir un si méchant gîte, & j'allai retrouver mes gens, dont le moindre avoit fait beaucoup meilleure chere, & bien mieux passé la nuit que leur maître.

Je réparai cette fatigue à Condé

où je trouvai toute la commodité qui fait l'essentiel de la bonne réception ; en y arrivant je me mis dans un fort. bon lit, attendant Médavy qui ne devoit arriver que sur le midi. Médavy en usa d'abord suivant l'idée où l'on est, qu'en pareille conjoncture le plus petit seigneur est en droit de se faire valoir dix fois plus qu'il ne vaut. Il remplit parfaitement son personnage, par un air de fausse défiance, & une supériorité affectée avec laquelle il crut bien avancer ses affaires. Je contrastai avec sa vanité par une franchise qui le démonta. Je lui dis tout uniment que s'il attendoit que les villes eussent fait leur accord, son sacrifice diminueroit tout d'un coup de plus de la moitié de fon prix, lui qui n'avoit que Verneuil à proposer, & que peut - ètre on ne voudroit plus après cela l'écouter, ni lui rien accorder du tout. Ma sincérité força la sienne, il se montra plus raifonnable, & nous fûmes bientôt d'accord. Il me pria seulement que la chose ne fut rendue publique qu'à la fin de Mars, parce qu'il s'étoit engagé à M. de Villars de ne rien faire que de sa participation. Il chargea Desportes de N vi

## 292 MEMOIRES DE SULLY,

venir avec moi à Rouen, pour rendre cette déférence au gouverneur; & en même tems pour voir si je finirois avec Villars, dont l'accommodement entraînoit le sien, & en quelque sorte nécessairement.

Le lendemain je vins coucher à Louviers; d'où ayant fait sçavoir mon arrivée à l'amiral de Villars, il envoya d'Isencourt, capitaine de ses gardes, me recevoir à la porte de la ville. J'y entrai non plus secrettement, mais publiquement & avec une espece de pompe. Le peuple avoit rempli les rues, & l'espérance d'une paix qui alloit rétablir la tranquillité & le commerce, lui faissoit pousser mille cris de joie sur mon passage. Villars avoit fait préparer pour me loger avec ma suite qui étoit de douze ou quinze gentils-hommes, la plus belle hôtelterie de Rouen, & il y avoit donné tous les ordres nécessaires pour que nous y sussions traités splendidement. La Font qui étoit chargé de ma réception, m'attendoit pour m'y conduire. Il enchérit sur son maître. Îl me donna le foir la musique & le spectacle des fauteurs & des joueurs de goblets, auxquels il fuț im-

possible de faire recevoir ni argent niprésens. J'envoyai du Perat visiter de ma part l'amiral, madame de Simiers, & l'abbé de Tiron (23), qui eut une grande part dans toute cette affaire. Ils me rendirent à l'heure même ma civilité par le sieur de Perdriel, & me firent dire qu'après que je me serois reposé cette journée, on entreroit le lendemain en matière. Ce qui n'empêcha pas que l'abbé ne vînt dès le foir même me voir sans cérémonie, & toute sa conduite en cette occasion such pleine d'une droiture & d'une sincérité, qui ne font pas fort communes en de pareilles conjonctures.

Je connus par son discours qu'il nes'en étoit presque rien sallu que le roi n'eût perdu Villars sans retour. Il étoit arrivé à Bouen quelque tems avant moi, un député de l'Espagne, nommé dom Simon-Antoine, & un autre du duc de Maïenne, nommé la Chapelle (24) Marteau qui avoient sait les plus belles offres à ce gouverneur; outre

<sup>(23)</sup> Philippe Defportes, abbé de Josaphat, Tiron & de pelle, maître des com-Bonport.

1.594.

qu'ilrecevoit journellement des lettres des Catholiques, même du parti du roi, qui tendoient à lui rendre suspect tout ce que sa majesté lui faisoit espérer, & à le prévenir contre une négociation qu'on donnoit à conduire à un agent protestant , motif très-puissant sur l'esprit de Villars, zélé pour sa religion, & qui l'auroit jetté infailliblement entre les bras des ennemis du roi, si dans cette perplexité il n'avoit été soutenu par d'autres lettres du cardinal de Bourbon, de l'évêque d'Evreux & du marquis de Vitry... Ceux-ci lui mandoient qu'il pouvoit faire fond sur la parole du roi, & s'assurer sur ma sincérité. Tiron me montra une partie de toutes ces lettres, & crut devoir me prévenir sur ce que je verrois paroître de l'amiral, qui continuellement obsédé des députés de la ligue, & d'ailleurs piqué de la lenteur avec laquelle on agissoit avec lui, ne sortiroit pas de son irrésolution, sans que j'eusse à essuyer de sa part quelqu'une de ces saillies & de ces fougues naturelles, dont avec un peu de patience il étoit facile de le faire revenira

J'allai trouver (25) Villars, bien préparé à foutenir tous ces petits affauts, & d'abord je m'apperçus bien clairement que ma vue réveilloit dans son esprit un petit mouvement de défiance & de fierté. Je fis en sorte que ce nuage étant dissipé, Villars proposa de sens rassis ses conditions. Elles fe réduisoient aux chefs suivans : qu'il demeureroit revêtu de la charge d'amiral, dont il avoit été pourvu par la ligue; qu'il jouiroit de sen gouvernement de Rouen d'un pouvoir indépendant de M. le duc de Montpensier. gouverneur de la province, du moins pendant trois ans, & que ce pouvoir s'étendroit fur les bailliages de Rouen & de Caux; qu'il ne se seroit dans cette capitale, ni dans ses environs à six lieues loin, aucun exercice de la religion réformée; que tous les officiers mis par la ligue dans les villes

représenté dans les réussir que M. de Rotmémoires de ce tenslà, comme un homme extrêmement sier est aussi parlé avec élose emporté. Il y est ge dans M. de Thou, remarqué, que de liv. 109. de ces négotous ceux qui se mêtérent de son traité, ny. 296 Memoires de Suely;

1594.

ressortissantes de son gouvernement; y seroient conservés avec quinze cens hommes d'infanterie & trois cens de eavalerie, entretenus par le roi pour la sûreté de ces mêmes villes; que Sa Majesté lui donneroit pour acquitter ses dettes une somme de cent vingt mille livres, & une pension de soixante mille; qu'on lui rendroit Fescamp; ensin qu'on lui laisseroit la disposition des abbayes de Jumiéges. Tiron, Bonport, La-Valase, Saint-Taurin, & celle de Montiviliers, qu'il desti-uoit à une sœur de madame de Simiers.

Si tous ces articles avoient aussi bien dépendu de moi que celui qui regardoit l'abbaye de Saint-Taurin, qui étoit à moi en propre, & dont je sis à l'heure même une cession à Villars, le traité eût été conclu sans plus long délai. Je dis la même chose de ceux dont le roi étoit purement le maître: mais quelque pouvoir que j'eusse reçu de Sa Majesté, j'étois arrêté par ceux qui intéressoient soit M. de Montpensier, soit Biron, revêtu de la charge d'amiral & en possession de Fescamp, parce qu'il l'az

voit retiré des mains de Bois-rosé sous promesse d'un dédommagement qui pourtant n'avoit point encore été accordé, & je ne crus pas devoir passer outre sans en informer le roi. J'espérois que Villars goûteroit ce ménagement, d'autant mieux que je ne lui demandois aucun délai sur les conditions qui dépendoient du roi immédiatement: mais ce gouverneur fortant d'avec les députés de la ligue au moment où je voulus lui faire entendre mes raisons, j'en fus rudement rabroué, avec ce peu de paroles prononcées d'un ton extrêmement emporté, » que » je pouvois m'épargner la peine de » lui parler davantage,parce qu'il vou-» loit sur le champ convenir de tout, ou rompre fur tout.

Quoiqu'un peu étourdi de ce coup imprévu, je répondis tranquillement à Villars: Que je me tenois affûré que le roi lui accorderoit les trois articles en question, aussi-bien que tous les autres; (celui de Fescamp en fai-soit deux, parce que Bois-rosé y étoit mêlé.) Que cela ne devoit point nous empêcher de dresser le traité, & même de le signer dès ce moment come

me si tout étoit accordé, avec cette apostille en marge vis-à-vis les trois articles, qu'on en attendoit la réponfe du roi; que pour lui marquer que je ne cherchois point à gagner du tems avec lui pour le tromper ensuite, je consentois à demeurer entre ses mains, en attendant la réponse de Sa Majesté. Villars trouva encore des difficultés: mais il ne put résister à madame de Simiers, à l'abbé de Tiron & à Lafont, qui parlérent tous comme moi. Je me hâtai de faire le traité, nous le signames, & j'en envoyai aussitôt une copie au roi, avec une longue lettre qui le mettoit au fait de tout ce qui s'étoit paffé. Mais avant que la réponse fût venue à Rouen, il arriva un autre incident qui pensa la rendre inutile.

La plus grande partie des gouverneurs des petites places aux environs de Rouen, bien loin de les porter à l'obéissance qu'elles devoient au roi, les entretenoient dans la révolte, parce qu'à la faveur des troubles, ils saisoient quantité de prosits, qu'ils prévoyoient devoir cesser avec la guerre. Les plus adroits se rendoient nécessai-

res aux deux partis, & les ménageoiens pour les rençonner également. Durollet, gouverneur de Pont-de-l'Arche, étoit un de ceux qui faisoient ce manége le plus subtilement. Il avoit flaté le roi, il y avoit plus d'un an, qu'il trouveroit les moyens de lui livrer la ville de Rouen & la personne du gouverneur, à condition qu'on lui donneroit le gouvernement de cette place, que Sa Majesté lui avoit promis par écrit à tout risque. N'ayant pas réussi dans une entreprise qui passoit ses forces, Durollet se mit dans la tête de faire échouer ma négociation, & voici comment il s'y prit.

Il ordonna à un capitaine, nommé Dupré, de se mettre à ma suite lorsque je passai par Pont-de-l'Arche, & d'entrer dans Rouen avec moi. J'étois averti que Durollet n'étoit pas fort bien intentionné; mais pour ce capitaine, je ne pouvois le soupçonner de rien, ni l'empêcher de me suivre, & une chose que j'ignorois absolument, c'est que Dupré étoit ce même homme dont Durollet s'étoit servi auparavant pour cabaler dans Rouen 1594

(25) contre Villars. Il n'y fut pas plus tôt rentré, que renouant ses connois-fances il se mit à la tête d'un parti d'étourdis, auxquels il sit former le des-sein de s'emparer du vieux palais, & de se saisir du gouverneur, leur persuadant qu'il agissoit par mon ordre. Comme il n'avoit point d'autre but que de porter ce gouverneur aux dernières extrêmités contre moi, il ne s'embarrassa pas beaucoup que la chose demeurât secrette, & elle sut en effet incontinent rapportée à Villars.

On se figure aisément à quel excès de colére il se porta à cette nouvelle, & tout ce qui lui passa dans la tête contre le roi, & sur tout contre moi. Il n'approsondit pas davantage. Il crut avoir une preuve sans réplique de ma mauvaise soi. Il envoya dans le moment d'Isencourt me dire de venir lui parler. Je dînois chez la Pile, procureur - général de la chambre

<sup>(26)</sup> Pendant le sié-palais soù il ne laissage de Rouen, Durolpas apparemment de let cherchant à se jet-continuer ses brigues ter dans cette ville. en faveur du roi. avoit été pris & en-cayer, liv. 4. paguermé dans le vieux 14.

1594

des comptes; & je venois de recevoir des lettres qui me mettoient de fort bonne humeur. Le roi accordoit à Villars les trois articles laissés indécis. & s'engageoit à y faire consentir les parties intéressées : vis-à-vis ces articles j'avois écrit sur la marge de l'original du traité dont j'étois porteur, accordé suivant l'ordre de Sa Majesté. Je me faisois un vrai plaisir de surprendre Villars, qui n'avoit pas dû s'attendre à une si prompte expédition. Je sortis de chez la Pile, portant le traité d'une main, & tenant l'autre sur une écharpe blanche que j'avois mise dans ma poche, à dessein de la jetter au cou de Villars en l'embraffant, & le faluant amiral & gouverneur des bailliages de Rouen & de Caux. Le contraste des réflexions avec lesquelles nous nous avancions à la rencontre l'un de l'autre, a je crois quelque chose de singulier.

Je ne gardai pas long - tems mon air riant. Du plus loin que Villars m'apperçut, il s'avança à grands pas vers moi, le visage boussi & enslammé, les yeux étincellans & repréfentant par tous ses traits la plus vive colére. Il commença par m'arra-

£ 594.

cher le papier des mains, sans que j'eusse le tems d'ouvrir la bouche, & avec une altération dans le son de la voix qui le faisoit trembler & bégayer, il me lâcha ces paroles, trop finguliéres pour n'être pas rapportées d'original. » Ah, morbleu! Monsieur, où al-» lez-vous ainsi éveillé & plein de ré-» jouissance? Par-la-sambieu! vous » n'en êtes pas encore où vous pensez, » & avant que le jeu finisse il n'y aura » peut-être pas à rire pour vous, au » moins si je vous traite comme vous » le méritez, vous êtes bien loin de » votre compte vous & votre roi de » Navarre aussi: car par-la-corbieu!il » a chié au panier, & s'il n'a point ∞ d'autre valet que Villars, croyez » qu'il sera mal servi. « Dire tout cela, déchirer le traité en mille morceaux & le jetter au feu, ce ne fut qu'une même chose Lorsqu'il eut lâché la bonde à sa colére, il ajouta une infinité d'invectives surce même ton, aussi vagues & parfaitement soutenues de juremens, dont sa fureur lui fournissoit une source inépuisable.

Je lui laissai tout dire, par un effet de la surprise où j'étois, par né-

cessité & ensuite par réflexion. Ces sortes d'esprits ne veulent pas être contredits. Il s'arrêta de lui-même à la fin. & se mit à parcourir sa chambre en long & en large, comme un homme hors de soi. » Hé-bien, monsieur, lui » répondis-je, lorsqu'il eut cessé de » parler, & sans paroître ému de tout » ce que je venois d'entendre, en avez-» vous affez compté à tort & à tra-» vers? Vous devez être bien satis-» fait de vous-même d'avoir ainsi fait » l'enragé, sans que personne vous » ait contredit dans vos extravagances. « Voyant que le ton froid aveclequel je sui parlois l'obligeoit comme malgré lui de m'écouter, je continuai en lui disant que je ne pouvois regarder tout ce qu'il venoit de faire en ma présence, que comme un artifice qu'il avoit imaginé pour se dédire d'une parole qu'il avoit donné solemnellement; mais que ce détour lui feroit toujours peu d'honneur, & me faisoit beaucoup rabatre à moi - même de l'idée que j'avois de sa sagesse & de son intégrité. » Ah, morbieu? ne dites pas cela, s'écria-t-il, en s'arrêtant tout court: car c'est ce

⇒ qui ne m'arriva ni ne m'arrivera ja⇒ mais. Je fuis trop homme d'honneur,
⇒ ces manquemens de foi ne sont bons
• que pour ceux qui trahissent leurs
⇒ amis, & veulent les faire assassiner. 
El n'avoit encore rien dit d'aussi positif
que cette parole, & quoique je ne la
comprisse pas, je commençai du moins
à pouvoir conjecturer d'où provenoit

un emportement si furieux.

Je lui demandai de s'expliquer, & lui protestai avec cet air de vérité & d'asfurance qui se fait sentir au plus prévenus, que je ne sçavois nullement de quoi il vouloit parler, & que si je pouvois être convaincu de la moindre duplicité, je me mettois entre ses mains, & ne demandois ni faveur ni grace. Il se vit donc obligé de me dire plus nettement de quoi il m'accusoit. Il me reprocha d'avoir voulu le faire assassinerpar Dupré&m'emparer du vieux palais, ce qu'il fit si fort en bâtons rompus par un effet de son agitation, que la chose me paroissant dépourvue de toute vraisemblance, je ne pus m'empêcher de soupçonner, & de lui dire qu'il s'étoit laissé éblouir par les pistoles d'Espagne, pour imaginer un prétexte aussi frivole

frivole de rompre avec moi. » Moi, » morbleu! reprit-il encore, en rou» gissant de nouveau; que je consesse
» que j'ai manqué de soi & saussé mon » serment? J'aimerois mieux mourir » que d'avoir sait cette lâcheté. Par» bleu! Monsieur, lui repliquai-je: » car vous m'apprenez purer; il sau» dra bien que vous observiez le trai» té, ou que vous le rompiez, & que » par-là vous méritiez qu'on vous re» garde comme un homme vrai, ou » comme un parjure. »

L'éclaircissement tiroit en longueur & s'éloignoit au lieu de s'approcher, à mesure que de part & d'autre la colére prénoit le dessus. Il fut besoin que l'abbé de Tiron arrivé pendant la contestation, se mît de la partie & nous rapprochât l'un de l'autre, »C'est sans » doute, Monsieur, dit-il à Villars, » que M. de Rosny n'est point coupa-» ble des desseins qu'on a projettés » contre vous : il est trop homme de » bien, & en ce cas trop habile, pour » venir se mettre entre vos mains. » Ces paroles achevérent de m'ouvrir les yeux. Je me tournai tranquillement yers Villars, en lui disant que je Tome II.

1.594.

voyois bien que la colère seule lui avoit dicté tout ce qu'il m'avoit dit, & que je m'attendois que si tôt qu'elle seroit passée, il me seroit justice contre lui-même de tout ce qui lui étoit échappé d'injurieux, & qu'il tiendroit sa premiére parole. » Hé bien! » Monsieur, me dit-il, déja à demi » défaché; oui, je la veux tenir; » mais regardez auss à ne me pas » manquer sur les trois points qui sont » restés en différend » C'est où je l'attendois: je lui répondis que sans Pemportement qui lui avoit fait jetter au feu le traité, il y auroit vu que le roi les lui accordoit tous trois.

Nous en étions là quand on vint annoncer Madame de Simiers. » Ne criez » point, Madame, lui dit-il, en s'a-» vançant vers elle avec un visage se-» rein & mêmeriant, toutes nos colé-» res sont appaisées; mais pardieu! le » traître qui en a été cause en mourra; » avant que je mange ni boive. » Il tint parole: il se sit amener Dupré, & après que celui-ci eut avoué tout, sans autre forme de procès, il le sit pendre à une senétre:

Villars me pria enstite de lui mon-

1594

trer la leure du roi. Je ne craignis point de lui dire, que les secrets de la majesté ne pouvoient être communiqués qu'à ceux qui étoient ses serviteurs déclarés. Il ne s'agissoit pour. mettre Villare de ce nombre, que de refaire le traité que nous signâmes & dont nous gardemes chacun un double. Nous convigmes seulement que la chose seroit tenue quelque tems secrette à cause de la ligue & des Espagnols, contre lesquels ce gouverneur prit de nouvelles melures en renforçant les troupes qu'il avoit dans Roueu. Après cola je ne balançai plus # lui faire voir toutes mesilettres, tant celles que j'avois écrisés au roi & reçus de ce prince, que celle cà je l'informois de la ratification du traité, & la réponseque sa majesté y faisoir. Le courier qui porta cette dernière dépêche; ne mit que quatre jours à fon voyage.

Ces lettres donnérent une satisfaction infinie à Villars, sur-tout la dernière, éculte de ma main au roi. Sa majesté m'y remercioit du service que je venois de lui rendre, moins en printe qu'en ami, & finissoit par ces mots: • Venez me trouver à Senlis

O ij

### 308 MEMOIRES DE SULLY,

1594.

» le 20 mars ou le 21 à Saint-Denis, » afin que vous aidiez à crier vive le » roi dans Paris, & puis nous en irons ≈ faire autant à Rouen. « C'est que je lui avois mandé que j'y croyois fa présence nécessaire: « Montrez cette >> lettre, ajoutoit-il, au nouveau fer-» viteur que vous m'ayez acquis; afin » qu'il voie que je me recommande à » lui, qu'il sçache que je l'aime bien, » & que je sçais priser & chérir les » braves hommes comme lui. Pardieu! » s'écria Villars en cet endroit, ce » prince est trop gracieux & trop obli-» geant, de se souvenir de moi & d'en » parler en si bons termes. « Depuis ce moment Villars ne s'écarta jamais des sentimens de soumission & d'attachement qu'il avoit pris pour le roi, & sa majesté put compter que parmi ses plus anciens serviteurs, elle n'en avoit point de plus affectionné.Il me pria de me contenter de sa parole pour l'exécution de tous les articles compris au traité, & je l'acceptai comme la meilleure caution qu'il pouvoit me donner.

J'employai le reste du tems que j'avois à séjourner à Rouen, à régler quelques assaires de même nature, Je

paisois le jour avec l'amiral de Villars, & je m'enfermois la nuit pour donner audience aux principaux officiers tant de la ville & du parlement, que de la guerre, répandus dans la province, qui venoient me trouver en secret pour concerter ensemble les moyens de détacher les peuples de la ligue. Médavy fut de ce nombre. Je consommai le traité avec lui. Verneuil n'étant pas une ville d'affez grande importance pour qu'on eût pour elle les mêmes égards que pour Rouen, le roi ordonna à Médavy de rendre son traité public, afin de donner l'exemple aux autres gouverneurs.

Comme je n'avois garde de manquer au rendez-vous que sa Majesté m'avoit donné, je me hâtai de quitter Rouen, comblé de remercimens & de politesses de la part du gouverneur. Je me féparai avec une égale satisfaction de l'abbé de Tiron & de Madame de Simiers. Je leur promis de revenir dans peu, & à Madame de Simiers d'amener avec moi le marquis de Vitry son frere, avec un corps de troupes qui pût mettre Villars en état de s'explisquer sans crainte. Je leur avois assez

## 310 MEMOTRES DE SULLY,

vice, quand l'intérêt de Sa Majesté ne

s'y seroit pas trouvé joint.

C'est sur les intelfigences que le roi avoit pratiquées dans Paris, que ce prince fondoit ses espérances d'y être bientôt introduit. & il s'acheminoit de Saint-Denis vers cette ville, lossque farrivai près de lui. La parrie étoit si bien faite, & tant de personnes également braves & fidelles s'en étoient mêlées, qu'il étoit comme impossible qu'elle ne réuffit pas. Depuis la journée d'Arques où le comte de Belin qu'on a vu qui y fut fait prisonnier, s'étoit convaincu par lui-même des grandés qualités du roi & de la foiblesse de ses ennemis, le duc de Majenne s'étoit apperçu que ce gouverneur étoit secrettement porté d'inclination pour le roi. Sur ce foupcon il n'hésita pas à lui ôter le (27) gouvernement d'une ville aussi considérable pour le parti que l'étoit l'a-

<sup>(27)</sup> Le parlement poser à son expussion, rendit en cette occa- & à sorrir plusôt de sion un arrêt qui fait Paris avec lui. Mém. bien honneur au compour l'hist. de France, te de Belin II y exhortiom. 2. mém. de la litte les bourgeois à s'op-lgue, tom. 6.

ris, & cherchant un homme dont le dévouement pour lui & pour la ligue fût connu, pour se remettre sui du soin de cette grande ville, dans un tems où la nécessité de ses assaires demandoit qu'il portât ses pas sur la frontière de Picardie, il s'arrêta sur Brissac (28) qu'il gratissa de ce gouvernement.

Celui-ci répondit parfaitement à son attente dans le commencement. La lecture de l'histoire romaine avoit inspiré à cet officier, qui se piquoit d'esprit & de pénétration, un projet singulier. Il méditoit d'ériger la France en république, & de rendre Paris la capitale de ce nouvel état, dont il bâtissoit rous les fondemens dans son imagination sur le modéle de l'ancienne Rome. Pour peu que Brissac fût descendu de cette haute spéculation aux applications particuliéres, auxquelles il est nécessaire d'avoir égard dans les plus grands desfeins, il auroit vu qu'il est des circonstances, où le projet même le plus heureux devient par la nature des obstacles, par la différence du génie

O iv

<sup>(23)</sup> Charles de Cossé, comte de Brissac a maréchal de France.

### 312 Memoires de Sully;

1594

& du caractère des peuples, par la trempe des loix qui y sont adoptées, & par le long usage qui y a mis comme le dernier sceau, également chimérique & impossible. Il n'y a que le tems & une longue expérience qui puissent remédier à ce qu'il y a de défectueux dans les coutumes d'un état dont la forme est décidée, & ce doit toujours être sur le plan de sa premiére constitution. (29) Cela est si vrai, que toutes les fois qu'on verra un état se conduire par des voies contraires à celles de fon établissement, on peut se tenir assuré qu'il n'est pas éloigné d'une grande révolution. D'ailleurs l'application des meilleurs remédes n'opére point fur les malades qui y résistent.

· Briffac n'alloit-pas si loin. Il fut

<sup>(29)</sup> Cette maxime des abus que l'ignorann'est entendu par le duc de Sully, & ne doit l'être en esset, que dans le sens, qu'il ne regardent, soit la finansaut jamais s'écarter que le moins que l'on police, &c. C'est sur peut de l'ancienne forme & des principes fondamentaux du gouvernement, & non pas

long-tems sans pouvoir comprendre d'où provenoit l'opposition générale qu'il trouvoit à fes desseins : car il s'en ouvrit aux leigneurs & à tous les principaux partifans de la ligue. Il craignir à la fin pour lui-même, que tandis qu'il travailloit ainsi sans aucun second à mettre son projet à sa perfection, le roi ne l'anéantît en s'emparant de sa capitale. Cette crainte le fit retomber assez promptement de ses idées purement romaines à l'esprit François de ce tems là, de ne travailler que pour soi-même.Lorsque le motif de l'intérêt est encore fortifié par celui de quelque danger, il n'y a presque personne qui ne se porte à trabir son meilleur ami. Brissac (30) en usa de même. Il reprit le dessein du comte de Belin, mais par un motif beaucoup moins noble; & il ne fongea plus qu'à mettre l'enchére au prix dont il vouloit vendre

(30) Le dut de suite fultez sur cette réduc-Maïenne fut averti, tion de la ville de la ce que marque de Paris, Mathieu, tom.
Thou, par le duchesse de Guise sa mere, chronol. Novem. liv.. de la trahison de Beisac : mais ils n'en vou-lioit rien croire. Con-

Q w

### 314 Memoires de Sully.

1.594.

au roi la trahifon qu'il faisoit au duc. de Maïenne pendant son absence. Saint-Luc (31) son beaufrere fut chargé de négocier avec le roi, & lorsqu'il eut obtenu des conditions dont Brissac eut lieu d'être content, celuici s'accorda à faire entrer dans Paris Henri avec son armée, malgré les Espagnols. Il étoit le maître des troupes de la ligue. Pour le peuple, il n'étoit déja plus besoin de lui faire à cet égard aucune violence.

D'O (32) prit aussi tôt les devans & se fit donner les provisions du-gouvernement de Paris & de l'Isle-de-France. Il y avoit ici un conflit d'intézêt qui embarrassoit ce sur-intendant, au point que malgré sa nouvelle dignité, la réduction de Paris étoit une des choses qu'il craignoit le plus de voir arriver. A l'entendre, cette crainten'avoit point d'autre motif que celle de voir les finances en proie aux gens d'épée & de robe, dont il di-

res ne marquent pas

<sup>(31)</sup> François d'E-que M. d'O avoit été pinay, fieur de Sa'n:- dépouillé par la ligue Luc, grand-maître de de ce gouvernement, utillerie.
(32) Nos mémoi-III. Péref. 2. Part. l'artillerie.

1594.

foit que le roi alloit être accablé si-tôt qu'il seroit le maître de Paris, pour le payement des pensions, appointemens & gratifications; mais ce discours n'en imposoit qu'à ceux qui ignoroient de quel profit il étoit pour lui d'entretenir les choses dans leur première consusion, & avec quel fruit il y avoit travaillé jusqu'alors.

Le roi mit en action tous les amis du comte de Belin, sur lequel il comptoit bien autant que sur Brissac, & vint à la tête d'environ huit mille hommes se présenter à cinq heures du matin à la Porte Neuve, où il trouva le prévôt (33) des marchands & les échevins de la ville que le re-

Le 22M 18.

(33) Jean l'Haillier, de président de la qui étoit ce prévôt des chambre des comptes, marchands, répon- & de conseiller d'édit à Brissac qui lui disoit, qu'il falloit at; & Martin Landisoit, qu'il falloit at; & Martin Landisoit, qu'il falloit gelois, échevin, sue rendre à César ce qui fait prévôt des marappartient à César chands. Le Grain, l. 6. On lit dans un difference non pas le lui cours, Vol. 9033. ms. Phistoire de France. Le que Henri IV. étans entré dans Paris par entré dans Paris par entré de de la Conse la Porte de la Port

216 MEMOIRES DE SULLY.

1594.

çurent comme en cérémonie. Il alla aussi-tôt se saisir du Louvre, du Palais, du grand & petit Châtelet, & ne trouvant d'opposition nulle part, il parvint jusqu'à Notre-Dame, où il entra pour rendre ses actions de graces à Dieu. Ses soldats répondirent si bien de leur côté à l'ordre (34) & à l'intention de leur maître, qu'ons ne se plaignit pas dans toute cette grande ville de la moindre violence de leur part. Ils s'emparérent des principales places & carrefours, où ils fe rangérent & se tinrent en bataille.

y entra plusieurs fois, des huissiers pour des craignant malgré tou- detres que son pere tes les assurances de avoit contractées au ces prévôt & éche- service de ce prince, vins, qu'on ne cher- & s'étant alle plainchât à faire entrer sa dre à lui de cette introupe dans Paris, solence; il lui réponpour la tailler en pié- dit publiquement : ces, & se saisir de sa » La Noue, il faut: payer fes dettes; je personne.

(34) » Le roi ayant » paie bien les m'en-» avisé un soldat qui » nes : « Mais qu'aprenoit par force un près cela il le tira à » pain sur un bou-part. & lui donna de » langer, y courut lui- ses pierreries pour en-» même, & le vou- gager aux créanciers, » lut tuer. « Journal au lieu du bagage de l'Etoile. Péréfixe qu'ils lui avoient sais. dit que la Noue Péref. Part. 2.

ayant été arrêté: par

Rien ne branla; & dès ce même jour on vit les boutiques ouvertes, avec toute la fécurité qu'auroit pu donner

la plus longue paix.

Il ne restoit aux Espagnols que la Bastille, le Temple & les Quartiers de Saint-Antoine & de Saint-Martin . où ils s'étoient cantonnés au nombre d'environ quatre mille, ayant à leur tête le duc de Feria & Dom Diego d'Evora, tous fort surpris d'une (34) nouvelle si inattendue; & dans la réfolution de se désendre jusqu'à l'extrémité, si lor entreprenoit de les forcer dans ces endroits avantageux. Le roi les tira de leur embarras. en leur faisant dire qu'ils pouvoient fortir de Paris & se retirer en toute. assûrance. Il traita avec la même douceur les cardinaux de Phisance & de Pellevé, quelque ressentiment qu'il eût pu conserver de leur conduite à fon égard. Soissons fut l'endroit où fe retirérent tous ces ennemis du roi-

<sup>(35)</sup> L'Etoile mar-de l'histoire romaine, que que la nouvelle le duc de Feria s'écria en ayant été portée par deux ou trois foist aux Espagnols, que Ah grand roi! Grand Langlois amusoit ce-roi! Journal de P. de pendant par des traits l'Etoile.

# 318 MENOTRES DE SULLY,

1594.

(36) à la faveur d'une bonne escorte. Sa Majesté sit publier un pardone (37) général pour tous les Françoisqui avoient porté les armes contr'elle. Lorsque ce sacrisice n'est point arrachépar la nécessité, & qu'on le fait au contraire dans un tems où tout stare la vengeance, on peut dire qu'il n'y a point de marque moins équivoque d'un cœur vraiment royal. Madame de Montpensier (38) s'étant présentée pour saluer le roi, il l'entretint

(36) 30 Le roi les l'histoire de France :

30 voulut voir sortir mais il est contredit

30 de les regarda passer par le journal du mê
31 de flus de la porte (37) Tous les méi

32 des avec une prosonde

33 de le faluérent tous, le

34 de se réparties vives

35 de se réparties vives

36 de se réparties vives

37 de se réparties vives

38 de se réparties vives

39 de se réparties vives

30 de se réparties

aussi poliment & même aussi familiérement, que s'il eût eu quelque grand sujet de lui épargner la confusion , dont tout autre à sa place se seroit fait un plaisir de la couvrir. (39)

Le roi n'avoit pas encore pu trouver un moment pour m'entretenir sur mes négociations de Rouen. Il le fit ce même soir après que la presse fut passée, en me tirant dans l'embrafure d'une des fenêtres du Louvre. Il voulut que je lui en rapportasse jus-

ve de Louis de Bour- fut celui qui eut abaifbon, duc de Mont-sé le pont à sa majesté

tes ce même soir avec 32 tre - saint - gris. ! il elle, comme le remar- m'eût possible fait que Péréfixe. L'Etoile » attendre long-tems. ajoute qu'il lui rendit | 20 de je n'y fusse pass sa visite . ainsi qu'à mentre si matin. Cetmadame de Nemours. re Dame, poursuit-Il rapporte une con- » il entendant les cris. que ce prince eut avec » en riant, que Brissac elle, à la fin de la- » avoit plus fait que Montpensier, dont la pquinze ans n'avoit haine pour Henri safait chanter qu'unétoit connu de tout » cocu; au lieu que lui le monde, lui ayant » en huit jours avoit dit sur son entrée dans » fait chanter plus de Paris, qu'elle auroit vingt mille perrofouhaité que le duc » quets à Paris. L'En de Maïenne son frere roile, année 1594.

nsier. pour y entrer; ce prin-(39) Il joua aux car-ce lui répondit :» Venfingulière » de vive le roi, die madame de » sa femme, qui en1594.

qu'aux plus petites circonstances, qu'il écouta avec beaucoup d'attention. Il s'accusa d'avoir été la cause du contretems que du Rollet y avoit apporté, en oubliant à me prevenir sur les propositions que celui-ci lui avoit faites, et qui m'auroient tenu en gardecontre tout ce qui venoit de sa part.

Ce prince n'avoit encore rien dir au duc de Montpensier & au baronde Biron, de la satisfaction qu'il avoit accordée à l'amiral de Villars à leurs dépens. C'est tout ce qui restoit d'embarrassant, parce que le roi ne se sentoit point de l'humeur de ces princes, qui au lieu de s'abaisser en pareil cas à quelques ménagemens, commencent par étourdir la plainte, & ne doivent l'obéissance qu'on leur rend, qu'au ton d'autorité dont ils se servent. Il convint avec moi que je lui ferois le même détail, comme sie'étoit la premiere fois qu'il l'entendît, en présence de ces deux Messieurs, auxquels je donnerois à entendre que la conclusion du traité avec Villars dépendoit du sacrifice que l'un & l'autre voudroient bienfaire de leurs droits. La chose ayant

Été exécutée de cette manière, le roi fe tourna vers eux, & dit hautement qu'il aimeroit mieux perdre Villars & Rouen, que de les acquérir en faisant une injustice à deux personnes qu'il estimoit. Ce procédé toucha vivement MM. de Montpensier & de Biron, qui s'écriérent qu'ils se désistoient de bon cœur de toutes leurs prétentions. Henri les remercia, & donna pour équivalent au premier les gouvernemens du Perche & du Maine, pour être joints à celui de Normandie, lorsque celui-ci lui seroit restitué en entier : mais la générosité de Villars changea cette disposition : pour Biron, un bâton de maréchal de France & quatre cens vingt mille livresen argent le dédommagérent de la perte qu'il faifoit.

La réduction de paris jetta le roi dans de nouveaux embartas, qui l'obligérent à reculer encore son voyage de Rouen. Il su occupé à recevoir l'hommage des différentes cours, (40) de l'Université & des autres

<sup>(40.)</sup> Le parlement été transféré par des de Paris sut rappellé lettres-parentes du roi de Tours, où il avoit du 88 Mars 2594.

### 322 MEMOIRES DE SULLY:

1594.

corps de ville de Paris, qu'il crut no pouvoir mieux payer de leur soumiskon, qu'en s'attachant à y établir l'harmonie & le bon ordre que les guerres civiles avoient troublé. Il avoit encore à répondre à une infinité de gouverneurs de places, principalement de · l'Isle-de-France, qui à l'envi de la capitale venoient luirendre leur obéissance.

Pontoise,

Sancy.

Villeroy ne fut pas des premiers; la nécessité seule fixa son irrésolution, ou l'obligea à forcer son inclination. Il ne tenoit par lui & par son fils que quelques places affez peu importantes, avec lesquelles il sçut se faine acheter sont chérement, par le moyen de du Plessis son ami, & de-Sancy dont la fille venoit d'époude Harlay fer son fils. Après avoir obtenu à force d'importunité deux tréves pour lui personnellement, l'une de deux mois & l'aurre de trois, qu'il fit ratifier par le duc de Maïenne; après avoir long-tems affecté de se tenir neutre & fair jouer mille resforts pour ne se départir qu'à l'extrémité de ses anciens amis; enfin il fit son accommodement (41) presqu'après tous les

(41) M. de Thou est encore ici formela

autres, & obtint encore une charge de secrétaire du roi, en récompense de celle dont il se désaisoit.

Le roi jugea à propos de me faire

lement opposé à nos cept e par les roya-mémoires: Il dit, liv. littes. Villeroy dont 108 qu'il y avoit dé-l'objet est de prévonir ja long - tems que le duc de Maïenna l'accommodement de sur son traité avec Villeroy avec sa ma-Henri, qui va être jesté étoit fait, & que rendu public, & de s'il ne parut pas d'a- faire un dernier esbord, c'est que Henri sort auprès de lui le voulut ainsi pour le pour l'engager à l'ibien de ses affaires, miter, conseille à afin que Villeroy put Maïenne de songer encore se servir du sérieusement à la paix pouvoir qu'il avoit sur pour tout le parti en l'esprit des duc de général, & pour lui-Maienne pour le ra-même en particulier: mener dans le parti » parce que, dit - il. du roi. Mathicu aux 22 leur cause commuendroise cités ci-de- » ne est désespérée; want, est du môme » Nous avons, ajoufentiment; & Cayot "te-t'il, perdu toute qui le soutient aussi » créance & assuran-ailleurs, n'y donne » ce des uns aux auaucune atteinte par la ptres. a &cc. Cayer, lettre de Villeroy au liv. 6. pag. 293. duc de Maienne du Avec la clef que a Janvier de cette an-nous donnent M. de ne; quoi qu'en rap- Thou de les autres portant cotte lettre, il historiens, des désemble en faire une marches secrettes de espéce de reproche à Villeroy auprès des ce ministre. Dans cet chefs de la ligue, &

te lettre qui fut inter- du personnage qu'il

### 324 Memorres deSully \$

3594. partir pour Rouen dès le lendemain de son emrée dans Paris, puisqu'il ne pouvoit y venir lui-même. J'y arrivai le 25 Mars, menant avec moi

> parlant au duc de » à Villeroy piqué d'un peu plus » fonts bonne chero de générosité dans » pour notre argent; avantages dont par Je crois qu'il est tent nos mémoires, désormais inutile de

jouoit par ordre du ait pu fe dire exempt roi, on comprend de cé reproche? P. de aisément quel est le l'Etoile n'a pas passé fens de ces paroles, à M. de Villeroy ce dont on a voulu faire caractère d'homme un crime à Villeroy, un peu trop intérref-On voit même qu'il se: » Henri IV. dit-il, ne pouvoit guére s'ex- » dans son journal, primer autrement en métant aile un jour Maïenne; & pour dire exactement la véwavec douze ou quinrité, si l'on peut ta»'ze personnes de sa
zer Villeroy de quel» cour, il leur dit à
que chose en cette oc» table : Mes amis, casion, e'est tout au » nous sommes tous plus de ne s'être pas » à table d'hôte, fair. une circonstance où il » car nous avons un cur été & beau d'en » hôte qui nous fera avoir; car outre les » bien payer l'écot. «

il y gagna le gouver-répondre à tout ce nement de Lyon pour que la passion du duc Charles de Neuville, de Sully lui fait dire marquis d'Alincourt, dans la suite de ses son fils. Mais où et mémoires, contre un le seigneur François homme qui jusqu'en de ce tems - là , ou l'année 1617. où il même l'homme le mourut, a rendu de moins nécessaire, qui très-grands services à

Vitry à la tête de trois cens hommes. La Font me reçut à la porte de la ville & me conduisit avec toute ma suite à la maison qui m'avoit été préparée: c'étoit celle du sieur de Martinbaust, la plus belle de toute la ville, & Villars l'avoit encore fait meubler somptueusement. Simon-Antoine & la Chapelle n'approuvoient pas une distinction si marquée. Ils ne seavoient encore rien du traité; mais ils avoient pris tant d'ombrage de mon premier voyage, qu'ils employérent tout leur crédit pour porter l'ami-

La Font qui me mit au fait de tout leur manége, m'apprit qu'ils s'étoient priés ce foir même à fouper chez le gouverneur, où devoient être aussi l'abbé de Tiron, le président de Boquemare, Médavy & d'Hacqueville, deux conseillers du parlement, & quelques autres. Je pris ce moment pour éclater, & la Font m'ayant assuré que l'amiral de Villars ne trou-

ral à me défendre l'entrée de la ville.

ce royaume, ayant Charles IX. Henri eté ministre & secré-III. Henri IV. & taire d'état sous qua-Louis XIII.

#### 326 MEMOTRES DE SULLY;

₹**94**.

veroit rien de mauvais de ma part, je voulus jouir de la confusion des députés de la ligue & de l'Espagne, en leur apprenant ce qui venoit d'arriver dans Paris.

Je sortis dans le moment. & m'en allai à Saint-Ouen, où Villars étoit avec sa compagnie. Il entretenoit les députés dans un bout de la galerie lorsque j'entrai. Je courus l'embras. ser, sans craindre de troubler leur entretien, & je hui dis que je venois kui demander d' souper pour lui faire part des nouvelles. Villars répondin à mes caresses. & comme s'il eur été de concert avec moi au sujet des deux députés, il me dir froidement en me les montrant, qu'ayant du monde à souper, il craignoit que je ne trouvasse pas la partie bien assortie. Je répliquai que jem'accommudois de tout le monde . & que j'étois persuadé que toute haine de parti à part, ces deux Mesfieurs entendroient avec plaisir ce que j'avois à lui apprendre. Le gouverneur jetta un coup d'œil sur Simon-Antoine. qui prenant la chose en galant-homme, dit qu'il seroit charmé de sçavoir de qu'elle manière le roi avoit traité les

15.94.

Espagnols & les deux cardinaux : ce qu'il accompagna de houanges pour ce prince & de politesses à mon égard, avec toute la finesse & le bon goût possibles. A ce que je vois, me voilà pobligé de vous traiter tous, mous dir Villars, en ajourant un compliment d'excuse sur la mauvaise chere.

Le reste de la compagnie s'approcha, & quelques inflances que me fit le président de Boquemare, je ne voulus rien dire que nous ne fussions à table. On annonça le souper : » Je suis, » dit l'amiral en se mettant d'abord au » milieu de la table, très-mauvais maî-» tre des cérémonies. » Je ne voulus en faire aucune avec Dom Simon, qui ne manquant pas d'ambition, & crant d'ailleurs de rang à la soutenir, se seroit peut-être mis à la premiere place fur un simple compliment: ce qui pous voit virer à conféquence dans une occalion où je représentois la personne du roi. J'allai donc m'y placer sans saçon; seulement je dis au député Espagnol, que s'il ne s'agiffoit que de nos deux personnes, je lui rendrois ce qu'on doit à un étranger de mérite : ce qu'il reçut de fort bonne grace. La Chai 594.

pelle lui ayant dit que je faifois à table ce que mon maître venoit de faire à Paris, & qu'il n'y avoit rien là qui ne fût dans l'ordre »: Je le vois, dit l'Es-» pagnol, & je crains bien que cet » avantage ne soit d'un mauvais augure » pour nous; mais pour cela il ne faut » pas laisser de rire & de boire à la san-» té de nos maîtres, qui ne sont point » ennemis, puilqu'il n'y a point de » guerre déclarée entr'eux. » Cette réponse étoit pleine de sagesse & de politique. Pendant tout le repas cet étranger prit part à la conversation en homme d'esprit, & parut sensible aux bonnes qualités du roi, & sur-tout aux marques de clémence qu'il avoit données à tous ses ennemis, tant étrangers que François. Jeneremarquaique Tiron & un docteur nommé Dadré (42) qui gardassentle silencependant tout ce détail.

Le repas se passa ainsi avec beaucoup de joie, vraie ou apparente de tous les convives; & après qu'il sur sini, Villars me dit en me reconduisant, qu'il me prioit de ne point le venir voir de tout le lendemain, qu'il

employeroig

<sup>(42)</sup> Jean Dadré, pénitencier de l'église de Rouen,

329 \_\_\_

1594.

employeroit à se défaire de façon ou d'autre de ses députés. Il ne sçavoit pas trop comment ces deux hommes s'entendroient donner leur congé; il me dit que si je voulois en être instruit, je n'avois qu'à venir passer l'aprèsdinée chez Madame de Simiers. J'y appris que Villars étoit demeuré enfermé trois heures entieres avec les deux agens; ils contesterent; on en vint aux reproches & aux groffes paroles; mais ce gouverneur n'étoit pas un homme qu'on pût facilement intimider ou faire changer; il leur déclara nettement que son accommodement avec le roi étoit consommé, & qu'ils n'avoient plus d'autre parti à prendre, que de se retirer sans tarder, ou à Soissons, ou vers le duc de Maïenne. , avec un sauf-conduit qui étoit la seule grace qu'il pouvoit leur faire. Il fallut en passer par - là, & Villars se précautionna contre les effets de leur re-· Centiment en faisant entrer dans -Rouen de nouvelles troupes qui se saisirent du palais, du fort & du château. Cela fait, il envoya la Font me dire que le lendemain matin à ma premiere réquisition, il se déclareroit pour le Tome II.

1594.

roi en présence de toute la ville, qu'il fit assembler pour cet effet avec toute la forme & l'apareil qui pouvoit rendre cette action plus solemnelle.

Je n'ai jamais ressenti de satisfaction plus parfaite que fut celle d'avoir rendu un service si considérable au roi & à tout le royaume, ni goûté un sommeil plus tranquille que la nuit qui suivit cette journée. Le lendemain je me hatai d'aller trouver Villars à Saint-Ouen; & quoiqu'il fût encore assez matin, je le trouvai se promenant, depuis près d'une heure dans la grande place. Elle étoit remplie, aussibien que toutes les principales rues d'un peuple si nombreux, attiré par le bruit qui s'étoit répandu de la fortie des députés & de la nouvelle cérémonie, que Perdriel & d'Isencourt, la Font & les foldats que le gouverneur avoit envoyés par honneur audevant de moi, eurent beaucoup de peine à m'ouyrir un passage. L'allégresse étoit générale; & elle se remarquoit aisément sur tous les visages.

J'abordai l'amiral qui avoit à ses côtés le baron de Médavy & le président de Boquemare; & après le Talut ordinaire, je lui dis que le roi étant présentement bon Catholique, il étoit tems qu'il lui donnât des marques de son zele. Villars me répondit qu'il étoit déja dans le cœur le serviteur le plus fidéle de sa majesté; & que s'il ne s'agissoit plus pour en faire une profession éclatante, que de revêtir l'écharpe blanche, il étoit prêt de la recevoir de ma main. J'en tirai une de ma proche; & Villars ne l'eut pas si-tôt mise, que sans songer davantage à compasser ses termes, il s'écria avec un transport qui étoit bien dans fon caractere : = Allons morbieu! » la ligue est que chacun crie vive le » roi. « Le profond silence qui s'étoit fait dans l'assistance à notre abord, fut rompu à cette parole par une acclamation générale de vive le roi, & dans l'instant il se forma de tous ces cris joints au son de la grosse cloche & de toutes les autres, & à une décharge de toute l'artillerie tant du fort que des différens endroits de la ville, un bruit capable d'inspirer l'effroi, si le sentiment de joie qui régnoit par-tout, avoit permis de faire attention qu'il n'y avoit pas une mai-

.

fon dans la ville qui ne tremblât de ce frémissement. » Če son des cloches, » dis-je au gouverneur, nous avertit » d'aller rendre à Dieu nos actions de » graces dans l'églife deNotre-Dame.∞ Le Te Deum y fut chanté solemnellement, & suivi de la Messe, au commencement de laquelle je me retirai. Si-tôt qu'elle fut finie, Villars vint me prendre dans son carrosse, & me mena à un festin superbe, où les cours Souveraines, les officiers de guerre & la maison de la ville étoient invités. On envoya ordre à Verneuil, à Ponteau de-mer, au Havre où commandoit le chevalier (43) d'Oife, enfin dans toutes les places qui reconnoissoient l'autorité de l'amiral de Villars, de se conformer à la capitale.

Mon premier soin quand je me vis libre, sut d'informer le roi de ce qui venoit de se passer, & de le prier d'envoyer quelqu'un de son conseil pour réhabiliter le parlement. Le lendemain la ville vint me remercier en corps, des soins que j'avois pris, & m'apporta son présent: c'étoit un bus-

<sup>(43)</sup> Georges de Branças-Villars, chevaliers, frere de l'amiral.

fet de vaisselle d'argent doré, parfaitement travaillé, & de valeur de plus de trois mille écus. Je fis inutilement toutes sortes d'instances pour me dispenser de le recevoir. Mon courier ne tarda pas à revenir chargé des dépêches de la majesté. Il y avoit une lettre pour l'amiral de Villars, où le roi le qualifioit de son cousin, amiral, gouverneur en chef de Rouen, du Havre, &c. & le convioit de venir à la cour, d'une manière qui lui promettoit l'accueil le plus gracieux. Celle qui étoit pour moi, renfermoit un ordre de m'y rendre le plutôt que je pourrois.

L'amiral qui ne vouloit y paroître qu'avec un équipage conforme à son rang & à ses dignités, se donna le tems d'y travailler; pour moi je pris les devans, & vins coucher à Louviers, où il m'arriva avec Bois-rosé, que je ne connossiois point, la petite

scène qu'on va voir.

Ce gentilhomme ayant appris par le bruit public, que le roi remettoit à Villars le fort de Fescamp, & n'entendant rien dire de son dédommagement, résolut d'en porter ses plain-

Piij .

1594.

tes au roi; & cherchant à s'appuyer du crédit de quelque gouverneur qui fût connu de sa majesté, il vint à Louviers pour demander une lettre de recommandation à du Rollet, un moment après que j'y fus arrivé. It descendit à la même auberge, où on lui dit d'abord qu'il venoit d'arriver un homme, qu'à son train & aux discours de ses domestiques, on jugeoit devoir être fort bien en cour. On nelui dit point mon nom; & Bois-rosé qui me croyoit encore à Rouen, n'avoit garde de le deviner. Il ne balança pas à préférer la protection de ce seigneur à celle de du Rollet; & montant aussi-tôt dans ma chambre, il me dit après m'avoir appris qui il étoit, qu'il avoit bien sujet de se plaindre d'un seigneur de la cour nommé M. de Rosny, qui abusant de la faveur de son maître, l'avoit sacrifié aussi-bien que M. le duc de Montpensier & le maréchal de Biron, à l'amiral de Villars son ancien ami. Ensuite il m'expliqua ses demandes, ce qu'il sit d'une manière si vive & si passionnée, & avec tant de juremens & de menaces contre ce M. de Rosny, que je ne trouvois rien de si plaisant que le personnage que je jouois en cette occasion.

1594.

Je pris la parole après qu'il eut jetté tout son seu; & je lui dis que j'avois assez de connoissance des affaires dont il me parloit, pour l'assurer que M. de Rosny n'auroit ofé rien faire sans l'exprès commandament du roi; & que sa majesté songeoit essicacement à lui donner une récompense dont il auroit lieu d'être content. Je ne crus pas devoir pousser la civilité jusqu'à lui promettre de servir son ressentiment contre celui dont il se plaignoit fiamerement: je lui dis au contraire que s'il le connoissoit, il conviendroit qu'un homme qui pour le bien de l'état s'étoit démi gratuitement de son abbaye de saint Taurin, pouvoit bien avoir fait par nécessité, ce qu'il attribuoit à une mauvaise volonté. Je le congédiai, en lui disant qu'il vînt me trouver lorsque je serois arrivé à la cour, où je lui promis de parler au roi pour lui faire obtenir l'équivalent qu'il demandoit. Il se retira aussi content de moi, que mécontent de M. de Rosny: mais ayant demandé mon nom au bas de l'escalier à un de mes pas

r594.

ges qu'il rencontra, il demeura si étourdi d'entendre nommer celui qu'il avoit si peu ménagé en parlant à lui-même, que craignant le ressentiment qu'il supposoit que j'avois contre lui, il remonta à cheval dans l'instant, changea d'hôtellerie, & ne songea plus qu'à continuer à toute bride sa route vers Paris, asin d'y arriver avant moi, & d'y chercher de la protection contre les mauvais services que j'allois lui rendre.

L'avanture ne finit pas-là. Pendant que Bois-rosé se précautionnoit contremoi comme contre un ennemi irréconciliable, je pris ma route plus tranquillement par Mante, d'où je devois amener mon épouse à Paris. Dès que j'y fus arrivé, la premiere chose que je fis, fut d'aller rendre compte de mon voyage au roi, qui selon sa coutume voulut que je n'en omisse rien. Après que j'eus tout épuifé du côté du férieux, je voulus le réjouir de la scéne de Louviers. Bois-rosé n'avoit eu garde de l'en instruire : il s'étoit contenté de supplier sa majesté de ne point ajouter soi à ce que je dirois contre lui, à cause d'une vieille haine que je lui portois. Le roi rie de bon cœur de l'avanture de Bois-

rosé. Je l'envoyai chercher. Il crut ses affaires désespérées puisque c'étoit à moi qu'il avoit le malheur d'être adressé. Je jouis quelque tems de son chagrin & de son embarras; ensuite je l'en tirai d'une maniere qui le surprit beaucoup. Je sollicitai pour lui avec chaleur, & lui fis obtenir une pension de douze mille livres, une compagnie avec appointemens, & deux mille écus en argent. Il n'en espéroit pas tant : mais sa tracasserie à part, je le regardois comme un officier de cœur. Je me l'attachai même plus étroitement dans la suite; & je le erus digne de la lieutenance générale d'artillerie en normandie, lorsque le roi m'en eut donné la grande maîtrise.

Je n'avois caché au roi de tout ce qui m'étoit arrivé à Rouen, que la donation du buffet de vermeil. Il fut bien étonnée en voyant arriver un matin dans sa chambre des porteurs chargés de cette vaiselle. Je lui dis que n'ayant pu par aucun moyen empêcher la ville de Rouen de me faire ce présent, je venois le lui apporter, comme une chose qui lui appartenoit; parce que j'avois faitun vœu solemnel de nejamais.

Pv.

1594.

rien recevoir à ce titre d'aucun de ses sujets, tant que je serois à son service.

Je dois rendre compte au public du sentiment qui me faisoit tenir cette conduite. Je suis déja sûr qu'on ne le regardera pas comme un artifice adroit pour m'attirer de plus grandes richelses: car quoique les bienfaits du maître que j'ai servi ayent été considérables, & qu'ils ayent même surpassé mon attente, on conviendra fans peine qu'un homme qui a conduit pendant un si long-tems & presque seult la finance & la guerre, avoit un moyen beaucoup plus court de s'enrichir. Il n'est pas besoin que je le nomme: le passé en fournit trop d'exemples pour qu'on l'ignore; & malgré tout ce que j'ai fait pour introduire l'usage contraire l'avenir n'en fournira fails doute encore que trop.

Au défaut d'intérêt, on pourra trouver beaucoup de vanité à ne vouloir rien devoir à personne. Je n'ai contre cette imputation qu'une simple assurance, mais très-sincere, que je n'ai eu en agissant ainsi, d'autre motif que d'apprendre à ceux qui conduiront les affaires après moi, qu'à cet égard

leur situation n'a rien de différent de ceux qui sont préposés pour rendre la justice; & que comme on regarderoit avec horreur un juge qui ouvriroit sa main aux présens même sans intention de laisser fléchir la balance, un ministre & tout homme en charge se rend coupable d'une injustice aussi marquée, lorsqu'il reçoit avec complaisance ces présens, qui dans l'esprit de ceux qui les font, se trouvent toujours faits pour le moment présent, ou dans la suite, aux dépens du roi, ou bien du peuple. Si nous ne devons pas compter sur la droiture d'intention de ceux qui nous donnent, (c'est à mes successeurs que j'adresse ici la parole) comptons encore moins fur nousmêmes qui recevons; & accoutumons - nous à regarder comme deux choses qui ne sçauroient jamais être conciliées, le profit du maître & le nôtre: à moins, comme je l'ai remarqué, que ce ne soit lui - même qui nous donne; & sa libéralité ira toujours assez loin pour nous ôter tout fujet de nous plaindre, dès que nous aurons sçu le convaincre qu'il ne nous revient rien d'ailleurs. Mais le

malheur est que l'habitude de calculer & de voir passer par nos mains des fommes immenses, nous amene prefque toujours insensiblement au point de regarder comme peu de choses, celles qui doivent suffire au bonheur & à la fortune d'un simple particulier.

> Le roi ne me dissimula pas qu'il n'étoit point accoutumé à de pareils. discours, & que ce système tout simple qu'il est, une fois bien établi dans la finance, étoit le moyen d'enrichir le roi & l'état, qu'on cherchoit & qu'on a encore si fort cherché depuis, fans jamais pouvoir le trouver. Il n'avoit garde d'accepter le buffet : mais pour s'accommoder à ma façon de penfer, il voulut que je le prisse de sa main. La donation qu'il m'en fit devint publique; parce qu'il m'en expédia un brevet (44), où il étoit spécifié que

<sup>(44) »</sup> L'humeur » cun pot de vin, ni and Rosny s'accoradout parfaitement l'en avertir. Et

bien avec celle du quand Rosny l'en
roi. Lorsqu'il lui conafas avertissoit, il y conafas si finances, il a sentoit aussitot, de » désira de lui qu'il » même étoit si aime prit jamais au- me fe qu'en le servant

341-

se buffet étoit un présent de la ville de Rouen fait à sa majesté, dont elle m'avoit gratifié: & le lendemain ce Prince prit dans sa cassette trois mille écus en or, qu'il m'envoya par Beringhen, pour apprendre qu'une pareille action dans un ministre ne perd point sa récompense. J'entre dans ses. vûes en instruisant ici le public de cette. double gratification.

L'amiral de Villars parut à la cour peu de tems après, avec une suite de plus de cent gentilhommes, dont quelques-uns étoient de la premiere noblesse de France, & l'emporta sur tous les autres seigneurs: mais on ferma bien-tôt les yeux sur la magnificence

» bien il y trouvât po soit son prince, & so sonte , que po qu'on n'eût point à bien fouvent il y plui reprocher qu'il se sajoutoit des dons » servoit de sa faveur so du sien , pour lu so à épuiser ses costso donner courage de servir toujours de sajoutoit de sa faveur so donner courage de servir toujours de sajoutoit de sajoutoi mais Rofny ne les tems la avec tout le monde, par la monne par la monde, par la monde le ge & bien entre de monde fout les lier de Maria d'annique de la ge & bien entre de la monde fout les lier de Maria d'annique de la monde fout les lier de Maria d'annique de la monde fout les lier de Maria d'annique de la monde fout les lier de Maria d'annique d'ann monde sçut les li-vint de M. de Sully, se héralités que lui fai lui-même.

de sa maison & sur le brillant de ses équipages, pour les ouvrir sur sa générosité & sur la modestie, qui sont en effet les véritables richesses de l'homme, quoiqu'on les rencontre si peu avec les premieres. Il aborda le roi d'un air noble & foumis tout enfemble & se jetta à ses genoux. » Monfieur l'amiral, lui dit le roi, mortifié de cette attitude. & en le relevant promptement, » cette foumission n'est = dûe qu'à Dieu seul. ∞ Et pour l'élever autant qu'il s'abaissoit, il se mit à entretenir les courtifans des grandes actions de M. de Villars, avec un discernement qui sembloit leur donner un nouveau prix. L'amiral chercha par des protestations de respect & de dévouement à arrêter le cours de ses louanges: appercevant ensuite M. le duc de Montpensier, il alla lui prendre les mains & les lui baifa, en l'appellant son supérieur, & en se démettant du gouvernement en chef de Rouen : ce qu'il fit de st bonne grace, que ce prince qui l'avoit d'abord reçu assez froidement. touché de sa générosité, l'embrassa plusieurs fois de suite, & en fit des

mis. 1594.

ce moment un de ses plus chers amis. Le mois d'Avril & celui de Mai furent employés de la même maniere par le roi & son conseil, à recevoir les députés des différentes villes, & lesgouverneurs qui venoient traiter des conditions de leur reddition : celles de Lyon & de Poitiers furent les plusconfidérables. Etrange cascade du duc de (45) Nemours! D'abord cet homme ambitieux laisse entrer dans son esprit le projet chimérique de se faire roi de France, en épousant l'infante d'Espagne. La haine publique & l'opposition de son propre frere le duc de Maienne, l'obligent de renoncer à cette folle prétention. Il s'en dédommage aussi-tôt en se bâtissant en idée, des provinces du Lyonnois, Beaujolois, Forêt, Maconnois & Dombes, une principauté relevante de l'Espagne. Il commence par songer à s'assurer la capitale de son nouveau royaume: mais ceux de (46).

(45) Charles-Em ne d'Est, veuve de manuel de Savoye François de Lorraine, duc de Nemours, fils duc de Guise.

de Jacques, & d'An- (46) Péréfixe fait le

Lyon plus fins que lui, s'assurent euxmêmes de la personne de leur prétendu Souverain, qui les traitoit déja en Tyran, & le gardent à vûe, sans aucune intention de rompre pour cela avec le parti. La ligue prend pour un affront le traitement fait à un de ces chefs. Saint-Sorlin, (47) jeune frere du duc de Nemours, intéresse l'Efpagne dans sa querelle, & obtient du duc de Savoie & du duc de Terra-Nova, gouverneur de Milan, una puissant secours, avec lequel il vient fondre contre les Lyonnois. Ceux-ci déterminés par cette violence à se séparer ouvertement de la ligue, appelfent le colonel d'Ornano; avec lequel duc de Maïenne lui-même auteur de cette Voyez son éloge & ce-révolte de Lyon, par-lui du marquis de

ce qu'il vouloit ravir Saint-Sorlin son frere cette ville à son frere dans le troisséme Tome urerin. Ce que l'auteur des mémoires de Brant. dit ici du duc de Ne- à l'article M. de Nemours, ne doit pas mours. pag, 1. suiv. empêcher qu'on ne lui & le détail des affairende iustice d'ail-leurs, Tous les histo-riens conviennent que & les autres histopar les belles qualités riens.

du corps & de l'esprit, (47) Henri de Sail étoit un des sei- voye Nemours, mar-gneurs de France le quis de Saint-Sorlin. fe sentant les plus sorts, ils se déclarent hautement pour le roi; abattent traînent dans les boues les armes & les livrées d'Espagne, de Savoye & de Nemours; sont brûler en place publique avec une especede farce insultante, l'esfigie d'une semme habiliée en sorcière, portant écrit sur son front, la ligue, & ne donnent pour tout délai qu'un mois à toutes les petites villes de la dépendance de Lyon, pour se ranger à leur devoir.

Le duc de Nemours mal à son aise pendant tout ce grand vacarme, & appréhendant quelque chose de pis de la part de ses prétendus fujets, prend pour s'évader l'habit de son valet de chambre qui lui ressembloit par la taille, sort de sa chambre en portant le: bassin de sa chaise percée, passe au milieu des soldats, qui le gardoient dans l'antichambre, sans en être reconnu, 'parce qu'il détourne le visage,' comme pour éviter la mauvaise odeur, s'esquive par la rue, & gagne la cam-. pagne: trop heureux, après tant de grandeur imaginaire, d'abandonner en fugitif une ville qu'il destinoit à être: le siége de sa gloire ; & convaincu pare

#### 348 MEMOIRES DE SULLY;

15.94.

cherchoit qu'à tirer parti de tout pour son profit avoir si bien lésiné sur les vivres, les munitions de guerre & le nombre des soldats qui devoient composer sa garnison, qu'il fut obligé de rendre la place beaucoup plutôt qu'il ne le devoit, & se vit ruiné par son avarice.

die.

Pour user de représailles, le roi alla En Picar- investir Laon. Il n'igoroit pas que la ligue avoit mis cette place déja si forte par sa situation & ses défenses, en état de faire repentir quiconque oseroit l'attaquer. Elle avoit pour gouverneur un nommé Du-Bourg, (49) l'un des meilleurs & des plus expérimentés officiers du duc de Maïenne qui y avoit encore fait enfermer fon second fils: le comte de Sommerive (50) à la tête d'une grande quantité de Noblesse: mais le roi considéra qu'en cette oc-

> (49) C'est le même 12. pag. 691. Ils'appelqui aima mieux sortir soit Antoine du Mai-de la bastille dont il ne, surnomme du étoit gouverneur, pu- Bourg, ou l'Espinaf-bliquement avec l'é- se. charpe noire, que de (50) Charles Em-la remettre au roi manuel de Lorraine, pour de l'argent P. de comte de Sommerive. (50) Charles Em-EEtoile. Cayet , tom.

cafion il avoit à soutenir sa réputation militaire, à laquelle il avoit l'obligation de tant de succès, & de sa part il ne négligeani soin ni attention, pour venir à bout de son entreprise.

Je le suivis avec joie à ce siége, & je fus chargé selon mon goût, de la direction d'une batterie de six piéces de canons, conjointement avec le vieux de Born, lequel en qualité de Duresort. lieutenant-général de l'Artillerie, la fieur Born. conduisoit en l'absence du comte de la Guiche (51) qui en étoit grandmaitre, & consentit à me prendre pour second. J'avois commencé à peine à m'installer dans mon emploi, qu'il sallut l'abandonner. Le roi connut par toutes les lettres qui lui furent écrites de Paris, que le comte d'Auvergne (52) avec d'Entragues son beaupere, commençoit les menées qui

Jean de

(51) Philibert de la Valois, duc d'Angou-Guiche, gouverneur lême, grand-prieur de de Lyon, fait grand France, fils de Char-maître de l'artillerie les IX. & de Marie en 1578, par la démis-Touchet, dame de fion du maréchal de Belleville, fille du lieutenant-particulier Biron.

(52) Il en sera beau- d'Orléans. Elle moucoup parlé dans la fui-rut en 1638. âgée de te; c'est Charles de quatre vingt - neuf

nal. Je le trouvai malade (53) & aust abbatu d'esprit que de corps. Il m'embrassa étroitement & témoigna une joie infinie de me voir. Il chassa tout le monde de sa chambre & me fit asseoir près de son lit, pour entendre mille choses importantes qu'il disoit avoir à me communiquer. Celle par où il débuta ne devoit pas me donner une grande opinion de tout le reste: mais c'étoit celle qui lui tenoit le plus au cœur; quoiqu'il ne s'agit que de chagrins domestiques & de tracasseries de semme, dont j'ai presque honte d'entretenir le public. Une certaine Madame de Rosieres étoit celle qui les causoit. Soit jalousie, ou vision, le cardinal s'étoit mis dans l'esprit qu'elle le faisoit mourir par enchantement, pour se venger de ce qu'il l'avoit brouillée avec l'abbé de Bellozanne son migon. Sa consolation étoit qu'il falloit que sa malfaictrice mourût, s'il ne mouroit pas. Mon épouse lui avoit

dit

<sup>. (53)</sup> Lorsqu'il se sen-ensuite dans sa belle tit malade, il vint de maison de l'abbaye de Gaillon demeurer à saint Germain, dit M. sainte Geneviève, & de Thou, liv. 109.

dit, il y avoit trois jours, que cette madame de Rosiers étoit extrêmement malade, & apparemment il avoit bâti là-dessus toute sa fable de magie & de mort.

Il me faifoit toutes ces confidences avec un si grand serrement de cœur, que je ne doute point que ces imaginations n'ayent beaucoup contribué à avancer ses jours. Je m'efforçai de lui remettre l'esprit & il put enfin me parler de ses autres affaires qu'il alloit oublier. Après madame de Rosiers, le roi étoit celui dont il se plaignoit le plus: car la situation de son esprit étoit telle, qu'il ne se plaignoit que de ceux qu'il aimoit. Il avoit demandé au roi de la laisser disposer de ses bénéfices, & Sa Majesté, disoit-il, ne l'avoit pas écouté favorablement, ce ne pouvoit être ajoutoit-il, que parce que ce prince ne l'aimoit point, ou, parce qu'il n'étoit pas encore attaché sincérement à la religion catholique: ( car comment être bon catholique romain, & désobliger un cardinal?) & tout de suite sans trop fonger quel étoit celui à qui il parloit, il me pria de me rendre l'apologiste Toma II.

54 Memoires de Sully;

1594.

de la religion romaine auprès du roi, de l'y affermir, de lui faire lier une étroite correspondance avec le Pape, de demander au Saint-Pere sa bénédiction, afin d'en obtenir ensuite la dissolution de son mariage avec la reine Marguerite de Valois & le pouvoir d'épouser une autre princesse, dont il eut des enfants qui assurassent la couronne à la maison de Bourbon. & à la France la paix & le repos. La fin de ce discours étoit plus sensée que je ne devois m'y attendre. Je ne trouve pas même à y retrancher l'éloge du pape qu'il y inséra : car je conviens que Clément VIII. étoit non-seulement d'un esprit sage & juste, mais encore si fin politique, que la Cour de Madrid ne sçauroit se vanter de lui en avoir imposé par ses déguisemens.

Le cardinal se jetta ensuite sur l'affaire des Jésuites, & quoiqu'il les savorisat ouvertement en homme dévoué à la cour de Rome, il ne m'apporta cependant pour m'engager à les soutenir, que des raisons de politique & de l'intérêt du roi, si solides, que je ne pus m'empêcher de convenir en moi-même que la maladie ne lui

355 avoit ôté la présence d'esprit que sur son propre chapitre. Tout ce que je fis sur ce sujet fut une suite des réflexions sensées que me fit faire cette Eminence, sur les risques qu'il y auroir eu à bannir de France dans la conjoncture présente toute cette société: car on va voir qu'il ne s'agissoit pas moins que de cela.

Une quatriéme affaire qu'il me recommanda, fut de soutenir contre le furintendant le vieux archevêque de Glasco en Irlande, qu'il aimoit & honoroit jusqu'à le traiter de son parent. Cet archevêque portoit le nom de (54) Béthune. Voyant la reine d'E-

thune, archevêque de André, son oncle, Glasco, Glascou, ou arrivée en 1546. On Glascow, en Ecosse, voit encore son épi-& non pas en Irlande, taphe dans l'église de vint à Paris en qua-lité d'ambassadeur or-Amelot de la Housdinaire de la reine saye, après avoir parlé d'Ecosse, & il y mou-rut en 1603, âgé d'en-viron quatre - vingt-six ans, après cin-quante - sept années Maximilien François d'une vie extrême- de Sully, dans lequel ment traversée, de- il paroît que c'est bien pais le meurtre du injustement qu'on pré-

(54) Jacques de Bé-l archevêque de Saintcardinal de Béthune, tendoit disputer à cet-

cosse sa biensaictrice morte, il ne songeoit plus qu'à achever tranquillement loin de sa patrie le peu de jours qui lui restoient à vivre: mais il avoit dans le Surintendant un ennemi qui le persécutoit continuellement & sembloit avoir entrepris de le chasser de France. Je n'en ai jamais trop bien sçu le motif: peut-être étoit-ce l'attachement que ce prélat avoit toujours témoigné par la maison de Guise, à cause de la reine (55) d'Ecosse qui étoit de cette maison. Le cardinal de Bourbon disoit que d'O n'en avoit point d'autre que l'intérêt que lui car-

dînal prenoit à l'archevêque: & il est vrai que toutes les fois que cette éminence avoit fait solliciter le furintendant en faveur du vieux prélat, il n'en avoit paru que plus acharné à le · détruire. Le cardinal me pria de porrer le roi à protéger l'Archevêque. Il promettoit de ne plus se mêler d'aucune affaire au-dedans ni au dehors du Royaume; il n'en étoit même plus capable: d'ailleurs on ne pouvoit rien lui reprocher. Pour me mettre dans ses intérêts, le cardinal me dit que cet Archeveque m'affectionnoit au point de pleurer continuellement sur le malheur que j'avois d'être engagé dans la religion protestante.

Il revint encore à ses bénésices, & ee sut par où il sinit. Il me recommanda instamment de lui obtenir de Sa Majesté la liberté de les résigner. Il m'avoua que la possession de ces bénésices avoit donné de terribles scrupules au seu cardinal son oncle de qui il les tenoit & ne lui en donnoit pas moins à lui-même; parce qu'il y en avoit dont on avoit dépouillé les samilles qui en étoient légitimes propriétaires, & son éminence s'imagi-

Qiij

I 594.

noit satisfaire à ce qu'il leur devoit & aux remords de sa conscience pour lui & pour son oncle, en les leur remettant après sa mort. Il n'avoit plus rien de nouveau à me dire, lorsque son médecin entra dans sa chambre. Duret (56), car c'étoit lui-même, ayant recommandé le silence à son malade, se chargea de m'entretenir sur tous les secrets du cardinal dont il possédoit la confiance & s'en acquitta en homme fort-éloquent; c'est-à-dire qu'il m'ennuya long-tems. Je ne répondis à ses longs discours que par une promesse réitérée de servir son éminence.

Trois jours que je passai à Paris suffirent pour me mettre au sait des liaisons dangereuses du comte d'Auvergne, de d'Entragues & de sa famme. Leur maison étoit le rendez-vous de tout ce que le roi avoit d'ennemis, soit dans la ligue, soit dans le parri Espagnol. Il ne se passoit point de nuits qu'il ne s'y tint des conseils secrets contre l'intérêt & le service du roi. En attendant que j'eusse conséré avec Sa Majesté sur les moyens de dé-

(56) Louis Duret, Seigneur de Chevry.

truire cette méchante cabale, je représentai à MM. de Chiverny, (57) de Pont-carré, de Belliévre & de Maisse, qu'ils ne pouvoient éclairer de trop près toutes les démarches de ces brouillons, & Jen chargeai plus particulièrement Maisse, dont je connoissois l'activité.

Je donnai ensuite une attention particuliere à l'affaire des Jésuites, dont le procès étoit actuellement porté au Parlement & vivement poursuivi par l'Université & les Curés de Paris, qui les accusoient d'avoir attiré à eux toute l'instruction de la jeunesse & la direction des consciences; les représentoient comme une société pernicieuse à l'état & prétendoient la faire bannir comme telle de toutes les terres de France. Il n'étoit rien moins qu'assuré que tous ces adversaires de la société remportaffent sur elle le triomphe qu'ils se promettoient, quand même l'autorité du roi ne seroit pas inter-

<sup>(57)</sup> Philippe Huraut de Chiverny, ou Cheverny, chancelier de France. N. Camus de Pontcarré, à Venise l'année suimaître des requêtes. vante.

### 350 Memoires de Sully,

1594.

venue. Les Jésuites avoient puissamment agi dans cette occasion, & la partie étoit déja si bien liée, que sans compter le pape, l'Espagne & leurs partifans dans la ligue (58), qui n'étoient pas en petit nombre, ils se trouvoient forts de la moitié du Parlement, qui faisoit ouvertement des brigues en leur faveur. La cause étoit remise entre les mains des Avocats les plus accrédités du Barreau, Duret & Versoris(59)pour les Jésuites, Arnaud & Dollé pour leurs adversaires, & l'on ne s'entretenoit d'autre chose dans Paris, que deux factions si puisfantes partageoient.

Bourbon, le SurintenBourbon, le Surinten-

Je me représentai tout ce que m'avoit fait envisager le cardinal de Bourbon, qu'il n'y avoit point d'extrémité à quoi ces religieux ne se portassent si on les chassoit du royaume, soit par vengeance, soit par l'espérance d'obliger à révoquer leur bannissement; qu'ils pouvoient faire soulever par leurs intrigues une partie de l'europe; qu'ils sçauroient bien faire regarder cette persécution contre eux comme une injure faite à la religion même, & jetter sur le roi le soupçon d'être encore intérieurement attaché à celle qu'il venoit de quitter, ce qui dans la circonstance présente pouvoit produire un fort mauvais effet. Glément

pure calomnie de ses rêt définitif, le parleennemis; il prouve ment en rendit un,
au contraire qu'il lui par lequel les requéaété désendu à Rome tes de l'Université &
des Curés de Paris suaffaires publiques, &c.
Il y avoit déja contre
les Jésuites, de la part
des mêmes parties,
un ancien procès pendant depuis trente
ans au parlement, au
sur parlement, au
liv. 110. Hist. de l'Usur Hist. de l'Us

Qv

# 362 Memoires de Sully,

1594.

VIII. n'ayant encore pu se résou= dre à accorder l'absolution qu'on sollicitoit à Rome, le roi se trouvant engagé dans une de ces entreprises dont l'événement est toujours si douteux & quelquefois si critique, enfin les Catholiques les plus puissans dans le royaume, tant ceux qui étoient à Paris que ceux même qui remplissoient la cour, craignant ou seignant de craindre pour leurs propres intérêts, qu'on n'eût pas encore mis la religion romaine assez en sûreté en France. Je fçavois que MM. de (60) Longueville, de Nevers, & de Birón en avoient parlé publiquement en ces termes, & qu'ils n'avoient rien oublié pour communiquer leur frayeur au cardinal de Bourbon, par le moyen de d'Entragues, d'Humieres, des Sourdis & de quelques autres. Je ne veux prêter ici aucune mauvaise intention à personne, mais combien y en avoit-il parmi ces Catholiques si chauds, qui n'étoient poussé que par un motif pareil à celui de Biron, lequel ne femoit tous ces discours, que depuis qu'il avois

(60) Henri d'Orléans, duc de Longueville,

perdu l'espérance d'obtenir le gouvernement de Laon?

Quoiqu'il en soit, je crus qu'il étoit plus prudent de ne pas commettre ainsi l'autorité du roi absent, pour une pi-

que de Prêtres & de Théologiens, & je ne doutois pas que Sa Majesté ne prît elle-même en pareil cas le parti le plus modéré. Je déclarai donc à mesfieurs du conseil, que le roi ne trouvoit pas affez forts les griefs proposés contre les Jésuites. Que Sa Majesté étoit déterminée à attendre pour bannir ou retenir en France la société. de quelle manière elle se comporteroit dans la suite, soit à l'égard de l'état, foit au sien. Sur-tout qu'en attendant des ordres plus positifs de sa part fur ce sujet, elle défendoit absolument qu'on se portat à aucune procédure violente contre ces peres; qu'il fût fait contre eux aucun plaidoyer (61)

(61) Celui d'Antoi- le premier président ne Arnaud sut si vé-hément, qu'au rap-port de l'Etoile qui ne prend pas volontiers le parti des Jésuites, l'endroit cité ci-dessis, l'endroit cité ci-dessis. il en fut blamé de ceux aux avocats de l'Uni-mêmes qui n'aimoient versité & des Curés, pas ces peres, & que font assez entendre

## \_\_\_364 Memoires de Sully:

injurieux; & même que la cause fût agitée en pleine audience. Personne ne s'attendoit à trouver en ma personne un protecteur des Jésuites, &

> qu'il trouvoit comme Richelieu dans son toutes les personnes testament politique, non prévenues, qu'on 1. Part. chap. 2. Sect. se portoit dans cette 10. ou après avoir ba-affaire contre les Jé-lancé à son ordinaire fuites avec une grande les raisons pour ou passion; quoi qu'en contre l'Université & cette occasion, ainsi les Jésuites, il résout qu'en toutes les au-la question en ces ter-tres, cet historien se mes: » La raison ne déclare entiérement |» permet pas de frufcontre la société. Je » trer un ancien postrouve dans les Mé- | sesseur de ce qu'il moires de la ligue » possède avec titre, qu'on chercha un au- » & l'intérêt public tre grief contre ces » ne peut sousirir Peres qu'on abandon- » qu'une compagnie na ensuite comme non - seulement ren'ayant aucune vrai- » commandable par femblance; c'est d'en- » sa piété, mais célélever les enfans à leurs » bre par sa doctrine, parens, pour les trans- » comme est celle des porter malgré eux hors » Jésuites, soit privée l'europe.

Quant à l'article de » esle peut s'acquitter l'instruction de la jeu- » avec grande utilité nesse; personne, je | » pour le Public... Il crois, n'appellera de » est donc raisonnala décission d'un hom- » ble que les Univer-me dont on connoît » sités & les Jésuites les vues supérieures » enseignent à l'envi; fur toutes les parties » afin que l'émulation

> d'une fonction dont du gouvernement; » aiguise leur vertu c'est le cardinal de » & que les sciences

Livre Sixième. 365 je puis dire que par cet endroit, ma recommandation ne leur fut pas inutile, quand je n'aurois pas parlé au nom du roi. Effectivement cette affaire en demeura là pour lors.

ou réguliers, il se voir dans le livre mêun des motifs qui doi- d'autant plus frap-

o foient d'autant plus | laisser aux Jésuites » assurées dans l'état, seuls l'emploi d'ins-⇒ qu'étant déposées truire la jeunesse du mentre les mains de royaume. La chrono-leurs gardiens, si logie Septenaire, ou-» les uns viennent à vrage, lequel avec le perdre un si sacré Mercure François qui m dépôt, il fe trouve en est la suite, me paroît celui de tous-les mémoires de ce garde la direction des consciences, ce grand faire le plus de cas. ministreconvientbien par l'impartialité & la avec tout le monde, sincérité avec laquelle que par elle & par l'instruction des enfans de qualité, les Septenaire, dis-ie, Jésuites » pénétrent par lant de l'utilité dont les Jésuites ont » nemens des cœurs été à ce royaume en 20 & des familles; « pàrticulier, par leur. ce sont ces termes, érudition & leur zèle Mais pourtant ne contre les novateurs, trouvant pas plus de par la pureté de leurs justice à interdire cet-te fonction du facré ques, & par leurs ministere à cette So- missions, fait de tout ciété qu'à tous les au-tres prêtres séculiers faut nécessairement contente d'en faire me, fol. 439. Il est vent porter à ne pas pant, qu'il est parti du

# 366 MEMOTRES DE SULLY,

1594.

Je crus devoir aussi parler au surintendant pour l'archevêque de Glasco, par désérence à la prière du cardinal de Bourbon. Quoique je sçusse bien ce que j'avois à attendre d'un homme qui s'embarrassoit peu de cacher la haine qu'il portoit à toute ma famille, encore augmentée par un démêlé qu'il venoit d'avoir avec mon jeune frere. J'espérois d'avantage de la justice du roi. Je me hâtai d'aller le rejoindre devant Laon, après avoir pris congé de M. le cardinal, que je trouvai encore considérablement assoils.

J'appris à Bruyeres, où j'avois laissé mon équipage de guerre, que le duc de Maïenne en attendant la grande armée que devoit lui amener inceffamment le comte Charles de Manffeld, s'étoit avancé avec quelques troupes jusqu'à la Fére & avoit tenté deux sois de faire entrer dans Laon

même tems où la jalousse fusites de si noiles Jésuites de si noires accusations. L'auteur de ce morceau historique, quoique grande exactitude, anson nom ne se trouve née 1594, liv. 6. pag. pas à la tête, est ce même P. Victor un fecours de cent chevaux & de deux cens arquebusiers; que le premier avoit été défait par Givry, & le second par M. le comte de Soissons, qui étoit ce jour-là de garde dans la tranchée; que le roi montroit en tout l'exemple aux princes & aux officiers, & relevoir lui-même la tranchée à fon rang.

Ce prince étoit couché quand j'arrivai à son quartier, quoiqu'il sut trois heures après midi. Si tôt qu'ik me vit entrer, il me demanda si je n'étois pas surpris de le trouver au lit à pareille heure, ce lit étoit deux matelats fur la terre dure. Toute la nuit & le jour précédent ce prince s'étant tenu debout dans la tranchée, ou occupé à faire faire des travaux dans la montagne sur le penchant de laquelle Laon est assis, soit pour faire changer quelques bateries de place, foit pour mettre les travailleurs à couvert par des parapets, il s'étoit si fort fatigué sur ce terrein qui est extrêmement rude, qu'il s'étoit fait plusieurs contusions aux pieds, ce qui ne l'empêcha pas de faire continuer son ouvrage, jusqu'à ce que toutes ces meuttriflures s'étant ouvertes, ses deux

1594. pieds ne fûront bientôt plus qu'une: prande playe, qui l'obligea de se mettre au lit, & d'y faire appliquer un appareil, qu'il ordonna qu'on levât en ma présence; » afin que je con-» nusse, dit-il, qu'il ne faisoit pas le » douillet mal à-propos. « J'étois bien éloigné d'avoir cette pensée; & si je l'accusois de quelque chose, c'étoit plutôt de l'excès opposé. Je crois qu'ils'en apperçut : car il me dit en cherchant à se disculper, qu'il s'étoit cruobligé d'entreprendre & de faire conduire ce travail, qui lui donnoit deux jours d'avance sur la ville affiégée; &: que je ne le condamnasse qu'après l'avoir vu, ou du moins après avoir entendu les connoisseurs qu'il avoit envoyés le visiter, qui devoient revenir fur les eing heures,

Je profitai de ce moment où je me trouvai seul avec le roi, pour lui rendre compte de mon voyage, ce que je fis en me mettant à genoux sur un carreau que ce prince me sit apporter, & Sa Majesté voulant autoriser ce que j'avois fait, fit écrire en ce moment trois lettres par Beaulieu-Rusé. La premiere étoit adressée

au chancelier, & regardoit les Jésuites. Il n'y avoit rien de différent de ce que je lui avois dit moi-même.Dans la seconde, il mandoit à d'O que son intention étoit qu'on laissat jouir paisiblement l'archevêque de Glasco des deux seules abbayes (62) qu'il avoit en France, & il justifioit la conduite passée de ce prélat, par la reconnoisfance qu'il devoit à sa bienfaitrice. La troisième au cardinal de Bourbon. étoit écrite au nom de Loménie sécrétaire d'état, qui faisoit sçavoir à cette éminence que le roi approuvoit telle disposition qu'il feroit de ses. bénéfices, & étoit prêt de la ratifier en signant de sa main l'état qu'il luit en enverroit; pourvu qu'il ne s'y trouvât rien de contraire aux Canons, aux libertés & aux coutumes du royaume. Le reste de la lettre étoit une assûrance de sa protection & de son amitié; & il lui donnoit une preuve de sa: confiance, en faisant passer par ses mains les deux autres lettres qu'il venoit d'écrire. & dont il avoit la complaisance de lui mander le contenu.

(62) Notre-Dame & le Prieuré de Saint de l'Absie en Poitou, Pietre de Pontoise.

## 370 MEMOIRES DE SULLY,

**3**594•

Je chargeai Dupettat à qui le roi donna ces trois lettres à porter à Paris, d'en rendre une de ma part au cardinal, où je l'exhortois par tout ce que je crus capable de faire impression sur son esprit, à se délivrer de tous ses chagrins domessiques.

Ces affaires étant expédiées, arrivérent MM. de Biron, de Givry, de Saint-Luc, de Marivault, de Parabere, de Vignoles, de Fouqueroles & autres, que le roi avoit envoyés visiter ses travaux du jour précédent, & surtout deux mines qu'il avoit fait ouvrir. Chacun en dit son avis, & chercha à faire honneur à ses connoissances. On ne s'accorda pas, & insensiblement il survint une dispute. Le maréchal de Biron qui gâtoit les bonnes qualités qu'il avoit pour la guerre, par un air capable & un ton de supériorité qui le rendoient toujours maître de la converlation, ne souffroit qu'avec peine qu'on se déclarât d'un sentiment contraire au sien.

Le roi voyant que les paroles s'échauffoient, leur apprit en leur imposant filence, qu'il venoit de recevoir avis par trois espions consé-

cutifs & venus de différens endroits, que le duc de Maienne & le comte de Mansfeld avoient résolu de tout tenter pour faire entrer un convoi considérable dans Laon, afin d'être dispensés de livrer bataille; & que ce convoi alloit se mettre incessamment en marche, foutenu d'une escorte puissante, dans l'intention de passer sur le ventre à tous les corps de-gardes, de forcer les passages, & d'entrer dans la place affiégée. Nouvelle matiére de contestation, terminée à l'avantage de Biron, qui se fit nommer pour commander un détachement considérable, avec lequel il se posteroit dans la forêt entre Laon & la Fére. & insulteroit l'escorte avec le convoi. Il le composa lui-même, & prit douze cens hommes d'infanterie Francoise tous choisis, huit cens Suisses, trois cens chevaux-légers, deux cens gendarmes, & cens gentilshommes presque tous de la maison du roi. Le roi me refusa plusieurs fois d'être de ce détachement, ayant encore, difoit-il, plusieurs choses à sçavoir de moi; mais je fis tant d'instances, qu'à la troisiéme fois je l'obtins.

## 372 Memoires de Sully,

1594.

Nous nous mîmes en marche sur les six heures du soir, & arrivâmes à une heure de nuit dans la forêt ; où nous avançames sans bruit jusqu'au bord du bois du côté de la Fére, qui étoit le lieu de notre embuscade. Le maréchal de Biron fit arrêter sur le grand chemin tous les passans qui auvoient pu donner avis de son dessein dans la Fére; & plaça sur les bords de la forêt des vedettes qui l'instruisoient exactement de tout ce qui sortoit de la ville. Nous attendîmes inutilement & avec beaucoup d'impatience jusqu'à quatre heures après midi : alors les vedettes vinrent annoncer que le grand chemin de la Fére à Laon étoit couvert d'une file si longue de gens & d'attirail de guerre de toute espéce, qu'ils ne pouvoient conjecturer autre chose si non que toute l'armée ennemie s'avançoit. Je vis en ce moment bon nombre des plus résolus pâlir, & fe dire à l'oreille qu'on ne devoit fonger qu'à faire retraite. Quelques-uns de nous s'y opposérent; & le commandant s'étant déclaré de notre avis, il passa à la pluralité des voix qu'on chargeroit quelqu'un de la troupe

d'aller reconnoître au juste l'état des choses. Fouqueroles dont on connoiffoit la valeur & le lang froid, fut choisi pour cet effet avec deux ou trois autres; & rapporta peu de tems après, que ce qui composoit cette ligne si formidable en apparence, étoient trois cens charretes chargées de provisions de guerre; ayant pour escorte quatre escadrons de cent chevaux chacun qui marchoient à la tête du convoisuivi de huit à neuf cens mousquetaires ou piquiers Valons, Lansquenets & Liégeois. Pareil nombre d'infanterie Espagnole naturelle étoit à la queue.

Il fut arrêté tout d'une voix qu'on attaqueroit, ce nombre n'égalant pas le nôtre. La différence des avis fut sur la manière. Je trouvois avec beaucoup d'autres qu'il eût été plus à propos de laisserentrer le convoi dans la forêt; le ensuite de le prendre en queue. Givry (63): Montigny & Marivault

<sup>(63)</sup> Anne d'An-tri IV. François de Laglure, baron de Gi- Grange, seigneur de vry. Il sut tué devant Montigny. Il en sera Laon peu de jours encore parlé, Claudeaprès cette rencontre, de l'Isle, sieur de Matorriègreté de Hen-rivaule.

¥594.

qui étoient à la tête de la cavalerie; furent pour la négative; & soutinrent si fortement qu'il y avoit moins de péril à attaquer de front les quatre escadrons en rase campagne, qu'ils entrasnérent le maréchal de Biron. On s'en trouva bien d'abord. La cavalerie ennemie céda à la première attaque, quoiqu'elle montrât au commencement beaucoup de résolution, & se retira sur les slancs des chariots; mais on trouva bientôt à qui parler. L'infanterie ennemie de la tête attendit de pied ferme nos cavaliers que le maréchal de Biron envoya l'attaquer; & fit ses décharges avec tant d'ordre, qu'elle les obligea de tenir le large. Ils eurent ordre de Biron de retourner à la charge par le flanc gauche, tandis que lui - même les prendroit par le flanc droit, qui étoit visiblement le moins. périlleux. Le choc fut si terrible, que: les fantassins ennemis furent contraints. de se retirer, & de chercher comme les quatre escadrons un abri au milieu des charrettes, d'où ils ne laissérent pas de se défendre. Pendant ce tems-là le bataillon Espagnol s'étoit avancé de la queue à la tête; & il s'étoit mis en ba-

taille de maniére qu'il étoit foutenu de tous côtés par la cavalerie & par les charriots', & qu'il ne perdoit pas le secours de son premier bataillon. Leur défense fut si vigoureuse, que les priéres, & les menaces du maréchal de Biron ne purent empêcher nos six cens hommes de cavalerie de se retirer du combat, extrêmement affoiblis. L'infanterie Françoise & Suisse qui prit leur place, trouva une égale réliftance. Le combat tirant en longueur, Biron songea qu'une action qui se passoit si proche de la Fére, pouvoit donner le tems d'envoyer au convoi un secours considérable, pour peu qu'elle durât encore. Il ordonna donc pour derniére ressource, que les cent gentilshommes missent pied à terre; qu'ils joignissent à leurs armes qui étoient l'épée & le pistolet, la pique (il en avoit fait apporter quantité, & qu'ils remenassent à la charge nos, gens de pied François & Suisses, qui n'avoient encore pu entammer les Éspagnols. MM. de (64) Guitry, de Montigny, de Marivault, de Trigny

<sup>(64)</sup> Ce n'est pas tant de fois sait men-Jean de Chaumont de tion dans l'histoire & Guitry, dont il a été dans ces Mémoires.

4 594.

d'Arambure, de La-Curée, de Lopes, d'Heures & autres s'avancérent de cette maniére à la tête de trois cens fantassins; & Biron les suivit avec pareil nombre: je sus mis de cette seconde troupe. On se choqua si brusquement, que la pique & le susil devinrent inutiles, & qu'on se battit corps à corps, & pour ainsi dire à la lutte.

Les Espagnols cédérent enfin & se sauvérent dans les bois & sous les charriots, après avoir jetté leurs armes. (65) Ce second resuge n'étoit plus sûr pour eux. Nous les y poursuivimes, & le carnage sut horrible vû le nombre : il n'en demeura pas moins de douze cens sur la place. Il y eur peu de prisonniers; ce qu'il y avoit de personnes de marque dans la cavalerie eut le tems de regagner

Il étoit mort dès l'an-mâles qui portérent née 1592. Voyez son les armes pour le ser-éloge dans M. de Thou. liv. 103. Celui qui est nommé ici ne s'appelloit ainsi, selon Cayet, que parce qu'il avoit épousé l'héritière de leur coutume de se serve de leur coutume de se serve leur coutume de se se serve leur coutume de se se serve leur coutume de

377 •

la Fére, où nous n'eûmes garde de les poursuivre, non plus que ceux qui s'enfoncérent dans le bois, dans la crainte d'être furpris en désordre par de nouvelles troupes qui pouvoient venir de la Fére à leur secours. Nous ne songeâmes au contraire qu'à nous rallier & à nous tenir fur nos gardes, pendant le tems nécessaire pour nous reposer & pour repaître avec les viandes cuites qu'on trouva en abondance dans le convoi; après quoi nous regagnâmes toute la nuit le camp, où nous amenâmes sans trouver aucun obstacle tout le bagage des ennemis, mais si pillé par le foldat, & si peu ménagé malgré l'ordre du commandant, qu'il y eut plus de quatre cens chevaux de guerre ou de bagage estropiés.

Avec ce même air avantageux que le maréchal de Biron avoit pris pour se faire donner le commandement dans cette expédition, il se présenta au retours à sa majesté pour recevoir les louanges dûes à son succès. Ayant une si belle matiere à parler de lui, on imagine sans peine tout ce que put dire à l'avantage de sa victoire un homme qui ne connut jamais de quel mérite est le

Tome II.

filence en ces occasions. On eut dit & l'entendre, qu'il venoit de mettre en ce moment la couronne sur la tête du roi. L'expérience a montré que cette fierté un peu fanfanonne, quipar ellemême est affez dans le goût François. réuffit ordinairement à un général qui a des François à conduire : avec eux il femble que c'est avoir beaucoup fait pour la victoire, que de paroître fur de la remporter. Le roi ne l'ignoroit pas; & il en avoit éprouvé de si heureux effers dans ces occasions hazardeuses. où il semble que le soldat ne cherche que sur le visage & dans les paroles de son ches l'idée qu'il doit prendre du danger présent, qu'il s'en étoit fait une habitude. A son exemple, cet air étoit devenu celui de tous les officiers généraux: & comme il arrive toujours, plusieurs d'entr'eux, mais particuliérement le maréchal de Biron, l'outroient jusqu'à en être insupportables aux autres, & au roi lui-même qui n'étoit pas le moins indulgent.

Les caresses dont sa majesté combla ce maréchal & ceux qui l'avoient suivi, donnérent beaucoup de jalousse aux courtisans qui n'avoient point été de la partie, & achevérent de perdre Biron-Cependantil ne put jamais obtenir le gouvernement de Laon, qui étoit le but de son affectation à élever à tout propos la derniere action & à en rapporter toute la gloire à lui seul, comme si les autres n'y étoient entrés pour rien. Le rois'en ouvrit à moi & me parut à tous. égards très-mécontent de ce maréchal. Sa majesté me dit qu'après tous les sujets de plainte que Biron lui avoit donnés, les menaces qu'il avoit ofé lui faire tout récemment de passer dans le parti de ses ennemis, & les liaisons actuelles qu'on venoit de découvrir qu'il avoit avec MM. d'Epernon & d'Auvergne, elle n'avoit garde de lui confier une place aussi voisine des Pays-Bas que Laon, qui ne devoit être donné qu'à un (66) homme d'une fidélité à l'épreuve : mais qu'elle craignois que Biron ne gardat plus aucune mesure après co refus; & qu'il ne prît ouvertement parti contre elle; ou ce qui feroit encore plus dangereux, qu'il demeurât auprès de sa personne pendant qu'il seroit secrettement d'accord avec

(66) Ce gouvernement fut donné à Mari-

R ij

fes ennemis. Henri qui dès ce moment étoit persuadé qu'un jour il auroit tout à craindre de Biron, ajouta qu'il s'étoit apperçu que ce maréchal me recherchoit depuis quelque tems; sans doute dans le dessein de faire réussir le mariage de son frere avec (67) mademoifelle de Saint-Geniès ma nièce, qui étoit un des plus riches partis de France; & il m'ordonna de me servir de cette nouvelle amitié, pour le faire parler & pour pénétrer ses desseins.

Le grand convoi ayant été défait, le roi continua sans obstacle le siège de Laon, jusqu'à ce qu'il lui vint de nouveaux avis que le duc de Maïenne & le comte de Mansseld, loin d'être rebutés de ce mauvais succès, ne parloient que de venir sorcer les lignes des assiégeans, aussitôt qu'ils auroient eu quelques troupes qu'ils auroient eu quelques troupes qu'ils attendoient. Le maréchal de Biron traita ces avis de ridicule: mais sa majesté qui ne néglique geoit rien ne se tranquillisa là-dessus qu'après que Givry qu'il envoya à la découverte, escorté de trois cens che-

<sup>(67)</sup> Fille d'Elie de Bearn, Viceroi de Na-Gontault, seigneur de varre, & de Jacqueline de Béthune, sœur niès, gouverneur de de M. de Rosny.

vaux & avec ordre exprès de ne point revenir sans une parsaite connoissance de la situation & des forces des ennemis, lui eut rapporté au bout de trois jours qu'il n'y avoit pas encore une seule compagnie en-deçà de l'Oife, & que les Espagnols songeoient plutôt à reprendre la route de Flandre que celle de Laon.Le roi se reposant sur la fidélité de ce rapport, fit partie dès le soir même, d'aller dîner le lendemain à Saint-Lambert, maison dépendante du domaine de Navarre, & située au milieu de la forêt; où il se souvint qu'il étoit fouvent allé manger des fruits. du lait & du fromage frais, pendant le téjour qu'il fit en sa jeunesse au château de Marle, & qu'il se faisoit encore un grand plaisir de revoir.

Nous l'accompagnames à Saint-Lambert au nombre de trente. Comme il avoit passé une partre de la nuit précédente à visiter, selon sa coutume, les tranchées, les batteries & les mèses, il s'endormit aussitôt qu'il eut diné. La bonne constitution de son corps, jointe à l'habitude de la fatigue, l'avoit accoutumé à dormir partout, & quand il vouloit, & à se réveiller de même. Il

Riij

# 382 MEMOIRES DE SULLY,

1594.

La forêt de Folambray. faisoit alors un chaud extrême. Nous allames huit ou dix ensemble chercher le frais dans le plusépais de la forêt, peu loin du grand chemin de la Fére à Laon. Nous n'avions pas fait plus de douze ou quinze cens pas, qu'un bruit qui se fit entendre à nous du côté de la Fére, nous obligea de prêter l'oreille attentivement : c'étoit comme un mélange confus de voix humaines, de claquemens de fouet, de honnissemens de chevaux, & d'un bourdonnement pareil au son des trompettes & des tambours entendus dans le lointain. Nous avançames jusques sur le chemin pour mieux entendre; & pour lors nous apperçumes distinctement à huit cens pas devant nous une colonne d'infanterie. étrangere à ce qu'il nous parut, marchant en bon ordre & fans bruit : celui que nous avions entendu étoit causé par les valets & les goujats qui suivoient, & par les conducteurs d'un convoisconsidérable d'artillerie qui escortoit. Portant notre vue jusqu'où elle put s'étendre, il nous sembla voir défiler après ces charique un si grand nombre de troupes que nous ne doutames plus que ce ne fût l'armée entiéte des ennemis.

. Nous revînmes brusquement sur nos pas, & crouvant le roi qui à son reveil Lebouoit un pranier dont le fruit nous avoic pará délivieux : » Pardieu! Site, is lui dîmes nous, nous venons de voir se passer des gens qui vous préparent bien d'autres prenes de un peu plus » dores à digérer. « L'explication le fit en peu de mots; le tems pressoit: & le roi avoit d'autant moins de peine à nous croire, qu'il nous dit aussi avoir · lui-même emendu quelque chose depais un quared'heure; mais que plutôt que de choire que Givry s'étoit li mal acquitté de la commission, il avoit jugé que le bruit venoit de son propre camp. Sa majesté donna ordre à douze de mous qu'elle trouva sous sa main, d'aller promptement vers les différens logemens de cavalerie, dont elle portoit toujours la liste dans sa poché; d'y répandre l'alarme & de les presser de se rendre tous au quartier du roi; pendant qu'une partie de nous iroit vers l'infanterie, pour la former en basaillons& la placer entre cemême quartier & les tranchées. Il monta à cheval en donnant ces ordres, & quoiqu'il merchât à soute bride, il les donna à cobe Riv

ceux qu'il rencontra avec la même justesse & la même étendue que s'il s'étoit préparé de longue-main à une bataille. Grace à tant de célérité & à cette admirable présence d'esprit, qui faisoit que rien n'échappoit à ce prince, là où tout autre en sa place au lieu de former un plan suivi, auroit à peine été capable de prendre la moindre résolution sensée, les ennemis ne surprirent personne, ce qui sauva peut-être l'armée entiere du dernier malheur : car il faut avouer que si la cavalerie ennemie qui parut au même moment à la tête du camp, où elle se forma en escadron avec une extrême diligence, avoit une fois jetté l'épouvante parmi le foldat, ce qui seroit arrivé presqu'indubitablement dans l'effet d'une premiere surprise, le roi & une partie des officiers étant absens, il lui auroit été facile dans ce premier moment de confusion d'enlever un ou plusieurs quartiers: & peut-être que la peur lui auroit livré tout le reste.

On pourroit donc s'en tenir à ce seul exemple, si s'on vouloit prouver de quelle utilité it est pour un général d'armée, je ne dis pas seulement de

Digitized by Google

posséder cette qualité de l'esprit qui fait embrasser tous les cas quoiqu'infinis, mais de connoître par leurs noms, leur capacité, leurs bonnes & mauvaises qualités, soit les officiers, soit les différens corps de fon armée; d'en être connu à son tour pour celui de tous les officiers généraux, dont, la qualité de chef à part, ils viendroient dans une conjoncture difficil prendre l'avis comme le plus sage; de le leur donner avec la fermeté mais sans l'oftentation qu'inspire la certitude d'avois rencontré ce qu'il y a de mieux à faire; de les attacher à leur métier par goût, & de leur rendre la discipline douce, en ne les surchargeant jamais d'ordre; mais aussi en les accoutumant à ne jamais se dispenser pour quelque sujet que ce puisse être, ni à rien diminuer de ceux qu'on leur a une fois donnés; enfin de cavoir se faire toujours & promptement obéir d'eux, sans leur donner cette timidité qui leur ferme la bouche, lorsque par un rapport utile ils pourroient aider les lumieres de leur commandant; inconvénient qui de tous tems a perdu tant d'armées & de chefs.

. Malgré la diligence dont le roi usa

 $\mathbf{R}_{\mathbf{N}}$ 

#### 386 MEMOIRES DE SULLY,

1594.

en cette occasion, si le général ennemi avoit sçu profiter de tous les momens, je crois qu'il auroit pu nous donner un échec confidérable: mais connoissant à quel prince il avoit affaire, il n'ofa faire paroître la tête de fon armée, que tout le reste ne sût sorti de la sorêt, pour ne pas priver une partie du secours de l'autre, fi le roi instruit de sa marche venoit à sa remontre avec toute la sienne. Il arriva encore que la marche de l'armée ennemie fut suspendue par un aissieu de coulevrine qui se cassa au milieu du chemin & l'embarrassa. Les chariots fracassés dans la défaite du convoi, dont les débris étoient semés fur toute la route, avec les cadavres des hommes & des chevaux, lui causerent un second embarras bien plus grand.Enfin celui que le duc deMaïenne avoit envoyé reconnoître un lieu propre à asseoir son camp, ne fit pas route la diligence qu'il auroit pu faire.

Tous ces retardemens surent soigneusement mis à profit par le roi. Il fit sortir de ses tranchées assez de monde pour les couvrir sars trop les dégarnir, & rangea le reste de son armée en bataille au-devant, lorsque les enne-

·1594·

´\$87.

mis n'espérant plus le surprendre, lui en curent laissé le tems. On ne songéa de pare & d'autre tout le reste du jour qu'à prendre ses avantages pour une baraille. L'imention des deux généraux ennemis n'étoit pourtant pas de la livrer. Ils craignoient l'afcendant du roi, & nowe cavalerie presque toute composée de gentilshommes. Tout ce qu'ils avoient prétendu par cette manœuvre, étoit d'engager le roi à levet le fiége de Laon pour venir à enx, & ensuite d'éviter le combat, ou du moins de faire entrer dans la place trois mille pietons & trois cens cavaliers, dans la confusion que leur arrivée devoit cauler: mais comme on ne sçut leur intention que par les prisonniers qu'on fit dans la fuite, personne de nous ne douta qu'il n'y est le lendemain une action générale: nos deux camps étant si proches, que nons entendions da nôme le bruit de leurs mompettes & les cris de leurs foldats.

Au milieu du terrein qui nous féparoit des ennemis, il y avoit une colline unique, presque ronde, & qui me parut d'une extrême importance par rapport à la ville assègés, il les essèmis s'en

R vj

emparoient. Le roi qui m'avoit en voyé la reconnoître, me donna deux piéces de canon bâtardes pour y soutenir un régiment qui s'y logea & s'y retrancha par son ordre. J'y fis faire une cabane pour moi, & le roi trouva tout en état lorfqu'il vint visiter ce poste. Le lendemain les ennemis faisant une contenance encore plus fiere que la veille, commencérent une escarmouche avec toute leur mousqueterie, & s'attachérent à se rendre maîtres d'un petit bois qui étoit entre les deux camps. Il y ent plus de cinquante mille coups de fusit tirés: mais avec si peu d'effet que Parabere qui vint le soir souper sur ma colline, m'affûra qu'il n'y avoit pas eu vingt hommes de tués, ni deux fois autant de bleffés. La nuit vint dans tout ce vacarme, & les généraux ennemis qui ne pensoient à rien moins qu'à s'engager plus avant, en profitérent pour faire sans bruit leur retraite vers la Fére. Le roi les laissa s'ensuir, pour ne pas perdre de vue son objet; il se contenta de la honte qu'ils remportérent de cette ridicule levée de bour cliers.

Fin du sixieme Livre.



# **MEMOIRES**

DĘ

# SULLY.

#### LIVRE SEPTIÉME.

E ne féjournai presque plus au camp devant Laon depuis cet événement. Il survint des difficultés dans les trai-

1594.

tés, & sur-tout dans celui du baron de Médavy, qui m'obligérent à saire par ordre de sa majesté un voyage à Rouen, qui fut suivi d'un second à Paris, & d'un autre plus considérable que ceux-ci à Sedan.

Le duc de Bouilion donnoir chaque jour de nouveaux sujets de mécontement au roi. Il s'étoit engagé à la majesté lorsqu'elle lui sit épouser l'héritière de Sedan, de lui amener 1594

certain nombre de troupes. Non-seulement il ne s'étoit pas foucié de remplir son engagement : il avoit encore retenu près de lui celles que lui avoit données le roi, pour garder sa frontiere jusqu'à ce qu'il fût paissble possesseur de sa nouvelle principauté; sans en demander la permission au roi; sans s'excuser du moins de ce qu'il ne les lui rendoit pas; fans même lui donner avis de l'état de ses affaires. Son nouveau grade lui avoit inspiré la vanité de se faire regarder de l'Europe comme un potentat redoutable. Ce qu'il ne pouvoit espérer d'un état auffi foible & auffi borne que le fien, il cherchoit à fe le procurer par toutes fortes de souterrains & d'intrigues dans les cours voilines. Tout ce qu'il y avoit en Europe de brouillons & de mécontens étoient sur de trouver en sa personne un protecteur; la cabale des d'Auvergne & des d'Entragues n'avoit point de plus puissant mobile.

Un jour que le roi m'avoit envoyé chercher de si grand matin qu'il étoit encore au lit, n'ayant près de lui que l'Ozerai & Armagnac, & que nous cherchions ensemble les moyens de

prévenir les complots de tant d'ennemis secrets, sa majesté s'attacha en particulier sur le duc de Bouillon, & me parut pénétrée de son ingratitude, après un bienfait qui devoit le lui attachet pour toujours. En effet le roi avoit donné à ce duc en le mariant avec mademoiselle de Bouillon, une preuve d'affection d'autant plus sensible, qu'en cela il avoit agi contre son propre mouvement & contre l'avis de presque tous ceux à qui il en avoit parlé. Le lendemain de cet entretien, Beringhen présenta au roi à fon coucher un gentilhomme chargé d'une lettre de Bouillon, dans laquelle le duc faisoit part à sa majesté de la mort de sa femme, & s'excusoit de son retardement sur la douleur & les embarras où l'avoit plongé cette mort. Il lui faisoit encore sçavoir que madame de Bouillon avoit fait avant de mourit un testament, par lequel elle affûroit à son mari la principauté de Sédan & tous ses biens, & les mettoit sous la protection du roi de France; parce qu'on ne doutoit point que le duc de Bouillon ne fût inquiété sur cette donation par les collatéraux.

# 392 MEMOIRES DE SULLY;

1594.

» Cela vout dire, me dit le roi après » avoir achevé de lire la lettre, que » M. de Bouillon a fort affaire de moi:

» n'est-il pas bien honnête? «

Pour humilier & punir le duc, sa majesté fut fort tentée de le laisser démêler cette fusée tout seul : mais le bon naturel de ce prince & le souvenir des anciens services du duc de Bouillon, l'emportérent encore. Il fit réponse au duc, pour le complimenter sur la mort de la duchesse de Bouillon & l'assûrer de toute sa bienveillance. Si le roi avoit pu compter que cette derniere marque d'amitié eût ramené pour toujours le duc de Bouillon à son devoir, la commission de celui que le roi envoyoit à Sedan chargé de cette lettre, se seroit réduite à la remettre aux mains du duc, & la moindre personne auroit suffi pour cela: mais ce prince accoutumé à n'obliger qu'un ingrat, voulut se servir de cette députation à plusieurs fins. Il se tourna vers moi & me dit qu'il jugeoit à propos que ce fût moi qui portat la lettre; parce que se elle n'étoit pas capable de fixer Boaillon dans son devoir, les paroles d'un

homme en droit de le lui représenter fortement, pourroient peut-être le saire, & que si l'un ne servoit pas plus que l'autre, il étoit nécessaire de pénétrer les secrettes intentions du duc & d'examiner de plus près le codicile & la donation prétendue de madame de Bouillon.

Cette ambassade me parut toute femblable à celle qui m'avoit attiré la haine de madame & du comte de Soissons; & mon premier mouvement en la recevant, en fut un de chagrin, de ce que le service du roi ne m'attiroit d'ordinaire que des affaires si dégontantes. Henri qui devina une partie de ce qui se passoit dans mon esprit, n'oublia rien de ce qu'il crut capable de diminuer l'amertume de fa commission: il me dit que le succès qu'il sembloit que la fortune avoit attaché à toutes les affaires dont je m'étois mêlé, comme un prix qu'elle devoit à ma fidélité, l'engageoit à m'employer préférablement à tout autre; que rien de ce que je faisois pour lui ne se perdoit dans son esprit; & qu'il me sçavoit sur-tout très-bon gré de l'attention que j'avois à éviter ou à rompre toute lizison capable de restoi-

gitized by Google

194 Memoires de Sully,

1594.

dir mon zéle pour lui. Il m'embrassa tendrement en disant ces paroles; & il ajoûta avec une bonté dont je sus pénétré, qu'il me prioit de songer à ma sûreté, parce que j'avois à passer dans des lieux soumis au pouvoir de la maison de Guise; & de me conserver soigneusement pour un prince qui m'aimoit. Les Princes qui s'y prennent de cette saçon ne sçauroient qu'être bien servis.

l'étois alors heureusement affez bien pourvû d'argent, en ayant fait venir de Rofny & de Moret, où étoit mon épouse: ainsi je me trouvai en étar de satisfaire sans délai l'impatience que le roi avoit de me voir partif. Trois heures après que j'eus reçu cet ordre, fallai prendre mon équipage à Bruyéres; & suivi de vingt-cinq cavaliers blen armés, j'arrivai sans aucune mauvaife rencontre en quatre jours à la vûe de Sedan. Le duc averti de mon arrivée, vint au - devant de moi jusqu'au village de Torcy, qui fait la séparation de ce petit état d'avec la France; mit pied à torre; & prit un maintien triffe pour recevoir mon compliment & lire la lettre du roi.

Ensuite il me combla personnellement de civilités; parut charmé du choix que sa majesté avoit sait; & persista malgré mes instances à me traiter d'ambassadeur. Je sus logé magnissquement, & toute ma maison désrayée. Il me montra avec une grande complaisance les sortifications qu'il faisoit saire à son château de Sedan, au moyen desquelles il s'assuroit qu'il seroit imprenable. Je n'en jugeai pas de même: toute la dépense qu'y saisoit le duc, ne pouvant empêcher que cette place ne donne par sa situation beaucoup de prise.

Le siège de Laon dont le duc de Bouillon me demanda des nouvelles, nous donna sujet d'entrer en conversation plus particuliere. Après des affurances réitérées de son attachement au roi, le duc me demanda si après tant de sujets de plainte que sa majesté avoit reçu des Pays-Bas Espagnols, elle ne se détermineroit point à y porter la guerre; & me parla de ce projet, comme d'une idée dont l'exécution étoit ce qu'il souhaitoit le plus. Il s'étendit sur l'avantage de cette guerre, sur la manière dont on

pourroit attaquer les provinces de Luxembourg, de Liége & de Namur, sur les intelligences qu'il avoit pratiquées dans cette vue avec les principales villes de Flandre, & sur le puisfant secours qu'il offroit d'y conduire. Je n'ai point de peine à croire qu'il eût travaillé de tout son pouvoir à faire réussir une guerre, dont tous les fruits auroient été pour lui. Il s'en falloit beaucoup que le roi y est le même intérêt : ce beau projet n'étoit à son égard qu'une pure chimére. Aussi le duc craignant qu'à la cour on ne le traitat de ridicule, n'oublia rien pour me le mettre dans la tête, en lui donnant les plus belles couleurs, & avec tout l'air de désintéressement capable de m'en imposer. Après donc avoir discouru fur la Flandre, il s'enfonça dans la politique; & déploya toute son éloquence pour me prouver que l'intérêt principal du roi étant l'abbaissement de la maison d'Autriche, il ne pouvoit y parvenir que par le moyen des Protestans, avec lesquels il devoit être toujours étroitement uni. Il supposa que l'abjuration que le roi venoit de

faire, n'étoit qu'un cérémonial nécel-

faire, qui ne devoit avoir rien changé en ce prince que l'extérieur seulement; & il crut l'avoir suffisamment prouvé par deux ou trois traits de raillerie sur quelques pratiques superstitieuses des dévots Catholiques, sur les moines mendians, & sur les équivoques des Jésuites. (1)

Le duc de Bouillon s'arrêta, en cet endroit, comme un homme qui craignoit de s'expliquer trop librement, & me regarda fixement avec une feinte inquiétude. Je l'avois écouté sans l'interrompre. Je découvrois sans qu'il s'en apperçût, toutes les idées qui passoient par cette tête ambitieuse; mais il me restoit encore bien des choses à sçavoir, & je crus pour cela qu'il ne s'agissoit que de le faire parler long-tems: car il n'est pas possible qu'un homme qui est à la fois vain & grand parleur, ne trahisse enfin tous ses secrets. Je me mis donc à sourire, & je pris l'air d'un homme tou-

<sup>(1)</sup> Le duc de Bouil- far les sentimens comlon s'est généralement me sur les personnes fair connoître pour un Calviniste si emporté & si entêté, que la louange & le blâme,

# \_\_\_ 398 Memoires de Sully;

ché d'admiration pour son esprit, sa politique & son éloquence. Le duc agréablement flaté, ne se sit pas presser ; & reprenant la parole, il passa à me saire connoître le véritable intérêts des Résormés dans la situation présente des affaires de France. Ici il fallut que j'en devinasse plus qu'on ne m'en disoit, soir que le duc de Bouillon s'observant toujours un peu de peur d'indiscrétion, (2) son expres-

(2) Le caractere du témoignage de la d'esprit du duc de Bouillon est représenté ici dans le vrai. » Il sur c'expliquoit à destination d'une manine de Bouillon est représenté du de de la main. On explique, so disoit-il, comme on veut ce qu'on a dit; so on n'en convient sur cin, d'une manine est à propos de le même qu'autant qu'il sur pouvoit donner le même de la propos de le moins; on accorde moins; on acc

fon 1594

sion souffrît de la contrainte de son esprit, soit qu'il trouvât que l'affectation d'un air mystérieux faisoit plus d'honneur au parti & à lui-même; soit enfin que ce qu'il disoit roulât sur un système si sublime & des idées si abstraites, qu'il s'y perdoit peut-être aussi-

bien que moi.

Je ramenai le duc de ce vol trop élevé; & il me dit plus clairement, que les Réformés avoient pris tant d'ombrage de la conversion du roi, qu'il ne pouvoit dissiper leur crainte qu'en déclarantlaguerre à l'Espagne, conjointement avec eux; que sans cola rien ne pouvoit les empêcher de se regarder comme un corps sacrifié. & exposé déformais aux violences des Catholiques François agissans de concert avec les Espagnols & le pape. Une nouvelle que le duc regardoit peut-être comme aussi fausse qu'elle l'étoit réellement, fut la preuve qu'il en apporta. Villeroy avoit, disoit-il, proposé au roi étant à Fontainebleau, de la part des ducs de Lorraine, de Maïenne & de Mercœur, cette union de la France & de l'Espagne; & le papa ne refusoit à ce prince la benédiction apostolique, avec une

bulle par laquelle il le reconnût roi de France, que parce qu'il vouloit que cette prétendue union en fût le préliminaire. A cette preuve Bouillon en joignit d'autres, qui n'avoient pas plus de fondement, par lesquelles il crut justifier que les Catholiques avoient entiérement changé le cœur du roi à l'égard des Protestans, & lui avoient fait commettre contre eux mille injustices. Ce grief des Réformés ainsi établi, le duc voulut bien m'apprendre le reméde que ceux ci avoient jugé à propos d'y apporter. Ils alloient, me dit-il, fortifier incessamment leurs places; se choisir un chef hors du royaume; établir au-dedans un conseil général des affaires de la religion, dans un lieu qu'il ne nomma point, auquel toutes les différentes églises n'auroient qu'à s'adresser; & qui connoîtroit en dernier ressort des affaires qui lui seroient portées de dix autres confeils provinciaux, en quoi on partageoit toute la France calviniste. Afin que le pouvoir de ce conseil souverain fût abfolu & irréfragable , on mettoit à la tête un protecteur ou prince étranger, capable de le faire respecter.

En parlant de la sorte, le duc de Bouillon suivant qu'il croyoit avoir besoin de m'éblouir, de me convaincre, ou de me tromper, prenoit successivement le personnage d'ami & d'allié du roi, de bon Protestant, ou de simple narrateur; mais toujours d'un homme confommé dans la politique, & le dépositaire de tout ce que le parti Protestant avoit de plus secret. Il ne put pourtant si bien s'envelopper, que je ne comprisse assez clairement que tous ces projets de haut & bas conseils, ces réglemens si particularisés, pouvoient bien n'être éclos que dans le cerveau du duc, & non dans les Synodes de Saint Maixant & de Sainte Foi, comme il vouloit que je le crusse. Sur-tout ce prince étranger protecteur me parut être purement de la façon; & n'être en effet que lui-même, qui donnoit ses propres vues pour autant de points arrêtés; & tout son but en cela, (car quels ressorts l'ambition ne fait - elle pas jouer?) n'étoit peut-être autre chose, finon qu'en répandant à la cour ces desseins, comme si les Calvinistes les eussent véritablement formés, & fuf-Tome II.

fent prêts à les mettre à exécution, je fisse éclater le roi contre eux, & que par cet artifice il obligeât les huguenots à prendre la résolution qu'il souhaitoit qu'ils prissent, mais qu'il n'ofoit leur inspirer ouvertement de se choisir pour chef celui que les plaintes & la haine des Catholiques leur montreroient pour désenseur. Il n'est rien arrivé dans la suite, qui ne m'ait encore consirmé dans cette pensée.

Après m'avoir ainsi fait servit à ses desseins, à ce qu'il croyoit, le duc songea qu'il y perdroit plus qu'il n'y gagneroit, si le roi dont il avoit actuellement besoin, venoit à en concevoir quelque soupçon à son désavantage. Il me garda pour la fin un trait de la plus fine politique : ce fut de m'assûrer qu'à la vérité toutes ces propositions lui avoieut été faites; mais que loin de les approuver & de s'offrir à les secondes, il avoit fait tous les efforts pour ramener les esprits. en quoi il avoit eu le malheur de ne pas réussir. Je ne sçais s'il est possible de rien imaginer d'aussi double & d'aussi artisseieux. Certainement si le duc de Bouillon pouvoir se fixter que

ces déguisemens ne me laisseroient rien connoître des affaires des Protestans, ni des dispositions des séditieux; il ne pouvoit éviter du moins que je n'entrevisse quelque chose de ses sentimens particuliers à l'égard du

prince qu'il trahissoit.

Je ne répondis à un discours si détourné, qu'en disant exactement la vérité, ce qui est le vrai moyen de déconcerter ces politiques si curiensement masqués. Je l'assûrai en peu de mots que le roi étoit toujours le même pour les Réformés; prêt à leur accorder tous les avantages dont ils pouvoient raisonnablement demander à jouir; mais que la conjecture présente l'obligeoit à différer encore quelque tems ce témoignage de sa bonne vo--lonté. Que Sa Majesté n'avoit oublié aucune des raisons de haine que l'Es--pagne lui avoit données, & qu'elle en conservoit un vif ressentiment; -quand elle n'entroit pas d'ailleurs dans l'intérêt général de l'Europe, de mettre obstacle aux vûes de la mailon d'Autriche pour la monarchie univer-- selle; mais que pour en assurer le suc-- cès, il falloit songer auparavant à pa-Sij

cifier le dedans du royaume; parce qu'on devoit s'attendre que l'Espagne se défenderoit tout autrement, lorsqu'elle se verroit directement attaquée, qu'elle ne l'avoit fait dans une guerre où elle n'étoit entrée que comme auxiliaire.

Pour ce qui regardoit la personne de lui duc de Bonillon, je lui dis que je voulois croire tout ce qu'il m'avoit dit de lui-même; parce qu'il devoit sentir que les sentimens d'honneur, de justice, de reconnoissance, lui marquoient trop clairement la voie par où il devoit marcher avec le roi, pour qu'il pût s'en éloigner. Il me refusa les troupes que je lui demandai pour Henri; & il se dispensa de même de me donner lecture du testament de madame de Bouillon, Elle l'avoit, disoit-il, cacheté elle-même dans une boëte, & fait promettre qu'on ne l'onvriroit qu'en Justice; & supposé que quelqu'un le contestat, non contente d'une simple promesse, elle lui en avoit fait faire serment. A tout cela il me fut aisé de comprendre que je n'avois fait que d'inutiles remontrances; mais ma commission étoit rem-

plie; & je ne songeai plus qu'à reprendre la route de Laon.

En arrivant au camp, je fus surpris de rencontrer le roi, qui en allant à la chasse passoit si près des murs de cette place, qu'il n'en étoit qu'à une portée de fusil. J'appris qu'on avoit mis bas les armes de part & d'autre; la ville ayant capitulé aux conditions de se rendre dans dix jours, si elle n'étoit pas secourue avant ce tems par une armée, ou qu'il n'y entrât pas au moins huit ou neuf cens hommes de renfort. Henri me fit tenir à ses côtés pendant toute la chasse, pour entendre jusqu'aux moindres particularités de mon voyage. Lorsque je lui dis qu'on avoit refusé de me faire voir le testament de la duchesse, il me répondit qu'il voyoit bien après cela ce qu'il devoit penser de la donation (3). Il porta

(3) Pour détruire passite de Bouilles soupcons que tout passite de la crécit pourroit don par iller de tous ses ner sur la réalité de passite de la duchesse de Bouillon, passite de la duchesse de la

#### 406 Memoires de Sully,

le même jugement que moi du duc de Bouillon, qui s'offroit, disoit-il, pour entremetteur des brouilleries dont il étoit le seul auteur. Il ne sut pas content non plus, que Bouillon retint les troupes qu'il lui avoit promises, mais la conjoncture présente

> » La - Mark, comte | grands desseins; l'ac-» de Maulevrier, on- » commodement sut » cle de Charlotte de » conclu, & les sou-» La - Mark, préten- » verainetés de Bouil-» dit que cette succes- » lon, Sedan & Rau-» sion lui appartenoit » court, lui demeuréso & qu'elle n'en avoit prent en propriété.
>
> pas pu disposer en Histoire de Henri due
> faveur de son Mari de Bouillon, par Mar-» à son préjudice. Le sellier, tom. 2. liv. 4. march de Montpen-march de Sully à Sédan, march de Montpen-march d court, ne pouvoient casson Henri IV. au lui être contestées, duc de Bouillon. Mais puisqu'il y avoit été on ne peut s'empêcher m substitué par Robert de remarquer ici, qu'il de La-Mark, der- eut beaucoup mieux mier duc de Bouil- valu ne point citer sur lon... Le duc de ce sujet les Mémoires Bouillon jugea plus de Suny, que d'en déma à propos de s'ac- guiser le sens, & de so commoder avec ces cacher, comme il a modeux prétendans, fait, l'objection qui que de s'engager, naît du texte de ces dans un procès qui Mémoires, d'autant » le détourneroit de plus, & il ne serviroit » l'exécution de ses de rien de le dissimu

demandant que Sa Majesté dissimulât tous ces sujets de mécontentement, elle seignit en public d'être sort satissaite de la conduite du duc, & résolut de le maintenir dans Sedan. A l'égard de la guerre contre l'Espagne, que j'étois chargé de lui proposer, elle remit à en délibérer en plein conseil dans un autre tenis.

Le come de Sommerive, du Bourg & Jeannin, voyant qu'il leur étoit impossible de résister au soulévement. de la bourgeoisse & de la garnison de Laon, révoltées contreux comme contre des tyrans qui avoient rendu leur domination insupportable, jugézent à propos d'avancer le tems marqué pour remettre cette place au roi. Ils n'avoient plus d'espérance de secours, depuis le malheur arrivé à ce-ilui que le duc de Maïenne avoit voulu y faire entrer. Ce secours étant arrivé proche Laon trop tard pour pouvoir

ler après tout ee qui dis-je, que Henri IV. en a été dit, & en der- & le duc de Sully ne nier lieu par Amelot font pas les feuls qui de la Houslaye dans ayent paru douter de fes Mémoires, à l'as- l'existence de cette ticle Bouillon, La- donation.

Siv

espérer de surprendre les assiégeans, crut devoir attendre la nuit dans le bois, où il se tint caché le reste du jour. Le roi étant allé ce même jour à la chasse dans cet endroit de la Forêt. les chiens éventérent l'embuscade. Les ennemis qui étoient au nombre de huit à neuf cens, au lieu de se montrer & d'attaquer le roi qui n'avoit que trois cens chevaux, crurent qu'ils pourroient éviter d'être découverts, en se séparant pour se mieux cacher, mais les chiens ne cessérent point de les poursuivre, & la troupe du roi arrivant fur ces entrefaites , ils furent furpris dans un si grand désordre, que sans-qu'il sût besoin que les trois cens cavaliers s'en mêlassent, les valets seuls s'en rendirent les maîtres & les dépouillérent.

Après la prise de Laon, le roi jugea à propos de faire un voyage sur les frontieres de Flandre; flatté principalement par des espérances d'intelligence dans plusieurs de ces villes, qui devoient se rendre à son approche. L'événement n'ayant pas répondu à cette attente, Sa Majesté ne retira d'autre fruit de son voyage, que d'avoir affermi dans leur devoir Âmiens, Abbeville, Montreuil, Péronne, & plusieurs autres villes, où elle fit une entrée solemnelle. Je ne puis en rien rapporter davantage, le bien de son service m'ayant appellé pendant ce tems-là à Paris pour des affaires moins importantes que les précédentes, & que je ne particulariserai point par cette raison, non plus que tout ce qui s'étoit passé pendant tout ce tems dans les différentes provinces du royaume.La prise de Morlaix & de Quimper par le maréchal (4) d'Aumont, aidé des troupes angloises, la construction du fort du Croisic par le duc de Mercœur, à la tête de ses Espagnols, pour resserrer Brest, furent ce qui arriva de plus considérable en Bretagne entre les deux partis. La Savoye, le Piémont, la Provence & le Dauphiné, continuérent à être le

<sup>(4)</sup> Il fut tué l'année fentit blessé, que ces suivante en assiégeant deux mots : j'en asse Comper d'un coup Il étoit généralement de canon qui lui fraccassa le bras, âgé de ment regretté. Voyez plus de soixante-dix son éloge & ses grandes qualités dans M. ser chose lorsqu'il se de Tho; siv. 113.

théâtre d'une guerre (5) toujours favorable à l'Esdiguieres contre le duc de Savoye, malgré la défaite & la

prise de (6) Créqui.

Le duc de Maïenne voyant Laon pris, presque toute la Picardie dans le parti du roi, les principaux officiers de la ligue & le duc de Guise lui-même disposés à faire dans peu leur accommodement avec sa majesté, se rendit au sentiment du (7) président Jeannin, qui le pressoit depuis long-tems de se fixer à une seule province, & de faire pendant qu'il en étoit tems encore, les plus puissans efforts pour s'y rendre indépendant, afin qu'après que

les historiens.

n'arriva qu'en l'année pagne, traitant avet 1598.

ici un peu légere- la France eut été en ment ce président, du effet à lui. moins on a dit que!

(5) Voyez ces expé- plus de deux ans au-ditions militaires dans paravant, à fon retour d'Espagne, il (6) Charles de Créavoir et éle premier à confeiller au duc de diguières, voulant se-courir Aiguebelle as-moder avec le roi, siègée par le duc de de la vanité avec savoye, sut désait & de la vanité avec sait prisonnier, ce qui laquelle le roi d'Estate de la vanité avec sait prisonnier, ce qui laquelle le roi d'Estate de la vanité avec sait prisonnier avec la vector avec le roi d'Estate de la vanité avec sait prisonnier avec le roi d'Estate de la vanité avec le roi d'Estate de la vanité avec le roi d'Estate la vanité avec l lui, disoit: ma ville (7) Je ne sçai si de Paris, ma ville

l'auteur ne taxe point d'Orléans; comme si

la fortune autoit tout ramené au roi, ce qu'il ne doutoit point qui n'afrivât biemôt, il·lui restât du moins quelque débris de sa fortune.

1594.

La Bourgogne fut la (8) province sur laquelle le duc de Maienne jetta les yeux, & il s'y achemina avec ses forces, après avoir laissé de bonnes garnisons dans Dourlens, la Fére & Soissons. Outre qu'il renoit déja une grande partie de cette province, la proximité de la Savoye, de la Franche Comté, de la Lorraine, des Suisses & de l'Allemagne, dont il espéroit tirer de grands secours, étoit un nouveau motif qui le portoit à s'arrêter en cet endroit. Le pape & l'empereur paroissoient entrer dans ses vûes.Il pouvoient fortifier son droit de conquête par une ceffion en bonne forme, ce que l'Espagne lui auroit accordé d'autant plus volontiers, que cette couronne euc fait revivre par-là un droit sur la Bourgogne; éteint Bepuis long-tems; mais auquel elle ne prétend pas avoir renoncé. Toutes ees vraisemblances firent croire à plu-

Svj

<sup>(8)</sup> Le duc de Maïenne étoit gouverneur de cette Province.

# 412 MEMOIRES DE SULLY,

1594.

sieurs qu'on étoit sur le point de voir rétablir l'ancien royaume de Bourgogne. La maniere dont le duc de Muïenne se comporta dans ces quattiers tout le reste de cette année & jusqu'au mois d'Avril de la suivante, appuya cette opinion, & je dois moins douter qu'un autre de son intention à cet égard, après les lettres que je vis à Paris entre les mains du cardinal de

Bourbon.

Mais malheureusement pour le duc de Maienne, les Bourguignons n'étoient point d'humeur à choisir un sujet pour en faire leur maître. Jamais ils n'ont donné de preuves si éclatantes de leur fidélité pour leur Souverain. Le duc ayant commencé par vouloir s'affurer de Beaune en y fair Sant entrer une nombreuse garnison, les bourgeois se soulevérent contre elle, le battirent & l'obligerent à se retirer dans le château, & comme elle pouvoit leur faire beaucoup de mal de cet endroit, ils se fortifiérent avec des barricades contre le château, & appellérent à leur secours le maréchal de Biron, auquel ils permirent de se loger pour six semaines avec la

petite armée dans l'enceinte de leurs murs. Ensuite ils attaquérent en forme le château avec une baterie de douze pieces de canon; & poussérent leurs ouvrages si vivement, qu'ils chassérent ensin tout-à-sait la garnison ligueuse. Je parlerai bien-tôt des expéditions en Bourgogne, je les laisse pour reprendre les affaires de la capitale.

Je voyois le cardinal de Bourbon baisser si prodigieusement de jour en jour, que ne doutant point que sa derniere heure ne sat très-proche, je me tins à Paris pour en donner aussi-tôz avis au roi. Il mourut sans avoir sait cette destination de ses bénésices (9) qui avoit paru lui tenir si fort au cœur. Sa Majesté sut sensible à sa perte, comme à celle d'un bon parent, & d'un serviteur plein d'affection. Elle m'écrivit qu'elle étoit accablée de gens qui convoitoient la dépouille du

(9) Il étoit archevé-ile représente comme que de Rouen, abbé un prince aimant les de Saint-Denis, de ciences, éloquent. Saint-Germain-des-doux, & d'un esprit Prez, de Saint-Ouen, agréable; mais extrêdes Ste Carherine de Rouen, & d'Orcamp, moutut le 28 Juillet. & C., M. de Thou nous

cardinal, & que pour s'en défaire, elle leur répondoit à tous qu'elle en avoit déja disposé. Voici quelles étoient ces vûes sur ces bénéfices. Comme dans l'accommodement avec l'abbé de Tiron, on lui avoit cédé certaines abbayes appartenantes au chancelier & au gouverneur de Pont-de-l'Arche, dont ceux - ci demandoient un dédommagement du double sur les bénéfices du feu cardinal, le roi vouloit qu'on portât l'abbé de Tiron à relâcher ces abbayes aux propriétaires, & à recevoir en échange l'archevêché de Rouen, valant au moins trente mille livres de revenu; mais que Sa-Majesté chargeoit de quatre mille écus de pension, promis au chevalier d'Oise, (10) retenant pour elle-même la maison de Gaillon, en l'achetant de l'abbé, qu'elle m'ordonna de difposer à prendre cet équivalent. Pour l'abbaye de Saint-Ouen , l'un des plus beaux morceaux de la succession du cardinal, ce prince n'en avoit encore gratifié personne, & il avoit la bonté de me marquer qu'il ne le feroit pas,

<sup>(10)</sup> George de Brancas-Villars, frere de l'amiral de Villars.

fans retenir sur cette abbaye une pension de dix mille livres pour moi.

1594.

La plus grande difficulté que je rencontrois en veillant à Paris aux affaires du roi, étoit d'amener à sa sage œconomie les directeurs de ses finances & le surintendant par-dessus tous. L'abus de laisser l'argent des finances en proye aux favoris, (mal dont on peut trouver la première source en remontant jusqu'à Charles VIII.) étoit parvenu sous le dernier régne au point que l'homme du monde le plus laborieux, le plus intelligent, le plus intégre, à la tête des finances, n'auroit peut-être pas pure-médier aux mauvais effets d'une austi prodigieuse dissipation, & malheureusement d'O (11) n'étoit rien moins que tout cela. Son tempérament naturellement porté à la dissi-

<sup>(11)</sup> François d'O, palité les rois & les feigneur de Fresnes, princes: car jusqu'à princes: car jusqu'à princes: car jusqu'à fes foupers il se faiperent de la chambre, gou-verneur de Paris & musc & d'ambre, lsse-de-France, sur-intendant des finances, &c. » Il surpassa journal de l'Eroile, mnée 1594, p. 37.

#### 416 Memoires de Sully ;

1594.

pation, à la molesse & l'indolence; avoit encore été gâté par tous les vices dont on faisoit gloire à la cour d'Henri III. le grand jeu, la débauche outrée, les dépenses folles, le dérangement domestique & les prodigalités de toute espèce. Pour tout rensermer en un mot, d'O avoit eu place dans le catalogue des Bellegarde (12), Souvrai l'Oncle, Villequier Quélus, Saint-Luc, Maugiron, Saint-Mégrin, Livarrot, Joyeuse, Epernon, La-Valette, Du-Bouchage, Thermes & quantité d'autres favoris

(12) Roger de Saint guste, baron de Ther-Larry de Bellegarde.
Gilles de Souvrai, qu'il sût un des favoris de Villequier ris d'Henri III. ne doit Jacques Levis de Cay pas être mis au nombre des mignons de ce prince. C'étoir un Luc. François de Mauton de Maigrin. Jean de Saint-Maigrin. Jean de Louis, & Bernard de Louis, & Bernard de Naugaret. Henri de Joyeuse, comte du Bouchage, depuis capucin & cardinal. Montmorency dans sa prison. De-Thou, liv. de Thermes, ou au-61.

mins déclarés; & le titre de mignon étoit toute la recommandation qu'il avoit eue pour une charge, que les princes les plus inappliqués exceptent pour leur propre intérêt, de celles dont ils récompensent cette sorte de serviteur.

Voilà par quel homme les finances étoient conduites, dans un tems où les mignons & les maîtresses étant exclus du conseil, il semble qu'elles auroient dû prendre une tout autre forme; & ce qu'on trouvera de plus surprenant, c'est que le roi dans ses plus grands besoins, ne pu pas jouir du moins du privilége de partager fes propres revenus avec le furintendant. D'O s'embarrassoit fort peu de lui faire manquer une ville ou un gouverneur, pour une fomme souvent très-légere, pendant qu'il ne vouloit rien refuser à ses plaisirs. Lieramont, (13) gouverneur du Catelet, s'adresla à moi pour solliciter auprès de d'O le payement de sa garnison. Je trouvai la chose si importante que je vainquis ma répugnance & m'acquittai de la

<sup>(13)</sup> François de Dampierre, sieur de Lieramont, ou Liermont,

commission; mais avec peu de succès-Le surintendant après que je l'eus quitté, dit à MM. d'Edouville (14) & de Moussy, qu'il aimoit mieux voir cette place entre les mains des Espagnols que des Protestans (Lieramont étoit de la Religion.) Moussy qui étoit mon parent, me l'ayant rapporté, je déclarai au surintendant que je le rendois responsable de cette place si elle venoit à être perdue saure de ce paiement, il ne-sit pas grand cas de ma menace.

Le bonheur du roi voulut que peu de jours après, une retention d'urine le délivrâtde ce mauvaisserviteur. Ce qu'il y ent de singulier dans cette mort, c'est que cet homme riche de plus de quatre millions, ou pour mieux dire, riche de tout l'argent du royaume, dont il disposoit presque absolument, plus splendide dans ses équipages, ses meubles & sa table, que le roi même, n'étoit pas encore abandonné des médecins, que ses parens qu'il avoit toujours fort affectionnés (19) ses domes.

<sup>(14)</sup> N... sieur d'E-d'enfans de Charlotte-douville. N. Boutil-Catherine de Ville-lier, sieur de Moussy. quier, sa femme. "Hen-(15) Il n'eut point "ri IV, jouant à

1594-

tiques & quelques autres à titre de créanciers, le dépouillérent comme à l'envi, & si parfaitement, que longtems auant qu'il expirât, il n'y avoit plus que les murailles nues dans la chambre où il mourut, comme si la fortune avoit cru devoir finir avec lui du moins par un acte de justice (16).

Le roi revint à Paris traiter d'une

,, la paulme avec M. | maison , d'O, lui fit remar- | mourut. Les tréso-" quer que le mar- | » riers le regretterent ", queur voloit leurs " merveilleusement ;

", balles, & dit ensuite " & l'appelloient leur

" tout haut , d'O , " pere ; même on di
" vous voyez bien que " soit que trois d'en-" tout le monde nous » tr'eux avoient don-" dérobe. "Le Grain, » né cinquante écus Liv. 7. (16) "Il faut, dit » pour lui donner "M. de Grillon, que » courage de le mieux

" chacun rende ses » panser. M. le Grand " comptes là - haut, » son bon ami en étoit "comme l'on dit, je » comme désespéré; ", crois que le pauvre » car il lui bailloit "d'O se trouverabien » tous les ans cent "empêché à fournir » mille francs à dé-" de bons acquits » penser. M adame n'y " pour les siens.... On » eut point de regret, " disoit qu'il mouroit » parce qu'il la faisoit "fort endette, voir » mourir de faim ; "de plus qu'il n'avoit » ceux de la religion "vaillant, & qu'il y » aussi peu, car il ne " avoit vingt-cinq ou s leur vouloit point

quand il » chacun à Collot. " trente sergens en sal » de bien. Madame de

# 420 MEMOIRES DE SULLY

tréve que le duc de Lorraine lui de? mandoit instamment. & de l'accommodement du duc de Guise, qui l'en recherchoit par la (17) duchesse de Guise sa mere, cousine germaine de Sa Majesté, & par mademoiselle de Guise sa sœur. On peut dire que le duc de Guise étoit celui de tant de personnes qui avoient porté les armes contre le roi, qui méritoit le plus d'indulgence. Aux motifs communs de religion & d'indépendance qui sembloient rendre tout permis, il joignoit celui d'un pere assassiné par ordre du roi prédécesseur de Henri. Madame de Guise sut celle qui le porta le plus fortement à faire cette démarche.

L'ancourt le pleura, ,, paroles qu'il dit, futz parce qu'elle en fai-, Recommandez-moi soit ce qu'elle vou-, bien au roi, il sçau-, noit aux bonnes gra-, mort de quoi je lui ces du roi... M. le doyen Seguier qui pendant ma vie. L'E-, lui assista jusqu'à la toile. ibid.

" aussi messieurs ses cléves, semme du duc de Guise, tué à Blois, comme il se mouroit: Miserere mei, Deus. duc de Guise.

Elle ne cessoit de représenter à son sils, que la révolte des princes & des grands du royaume, que la religion pouvoit avoir justifiée dans le commencement devenoit criminelle depuis que Henri avoit levé le seul obstacle qui pût l'empêcher de jouir de ses droits légitimes à la couronne.

Dans tout autre siécle, où l'on n'aûroit pas perdu comme dans celui-ci la véritable notion des vertus & des vices, cette femme auroit été l'ornement de son sexe, par le caractére de son cœur & celui de son esprit. C'étoit une droiture si vraie & si naturelle, qu'on s'appercevoit qu'elle n'avoit pas même l'idée du mal, soit pour le suivre, soit pour le conseiller; & en même - tems, un si grand fond de douceur, qu'elle ne connoissoit pas davantage le plus petit sentiment de haine, de malignité, d'envie, ou simplement de mauvaise humeur. Je ne crois pas que jamais femme ait eu une conversation plus remplie de graces, & joint à un tour d'esprit sin & délié, une naïveté & une simplicité plus agréables. Ses reparties étoient pleines de sel & de légereté. On la trouvoit

tout ensemble douce & vive, tranquille & gaye. Le roi ne fut pas longtems sans connoître parsaitement Madame de Guise; & dès ce moment non seulement il oublia tout son ressentiment, mais encore il agit à son égard avec toute la familiarité & la franchise d'un ami sincère. Il consentit à donner les passe-ports nécessaires aux sieurs de la Rochette, Pericard & Bigot, que le duc de Guise envoyoit proposer ses demandes; & vaincu par les instances de ces deux dames, il nomma de son côtés trois agens pour traiter avec ceux du duc, le chancellier de Chiverny, le duc de Retz, & Beaulieu-Rusé, secrétaire d'état.

Ces trois personnes pour se montrer sins négociateurs, commencerent d'abord à user de tout les détours, que la politique des affaires à mis si mal-à propos à la place de cette conduite franche & ouverte, qui sans tromper personne produiroit le même effet. On conféra pendant dix jours de suite, & au bout de ce tems on n'étoit point encore démeuré d'accord du moindre préliminaire. Madame de Guise que toutes ces longueurs affec-

tées méttoient à la torture, vint trouver le roi, un jour que Sa Majesté me faisoit l'honneur de s'entretenir avec moi, en me tenant par la main; & ayant mis la conversation sur le traité de son fils, elle se plaignit au roi avec son enjoument ordinaire, mêlé d'un petit mouvement d'impatience, de ce qu'il lui avoit mis en tête trois hommes, » qui alloient, disoit-elle, par » trois chemins tout différens à ne » rien conclure. Le premier, en ne di-» sant jamais rien de plus précis que ces mots, il faut voir, il faut aviser, = faisons mieux; le second en ne s'en-» tendant pas lui-même, quoiqu'il par-» lât presque continuellement, & le - troisiéme, en ne sortant jamais du so ton grondeur. so C'étoit-la eneffet le vrai caractère des trois négociateurs. Cette digne femme se laissant ensuite emporter à son zéle pour le roi, & à sa tendresse pour son fils, prit les mains de Sa Majesté; & en les lui baisant malgré Henri, elle le conjura de vouloir bien tendre les bras au duc de Guise, & lui donner à elle-même la consolation de voir rentrer sa famille dans les bonnes graces de son roi. Elle

### 424 Memoires De Sully;

1594.

parloit avec une effusion de cœur si vive, que le prince touché lui-même j'usqu'aux larmes, ne put s'empêcher de lui répondre: » Hé bien ma cou-» sine, que désirez-vous de moi ; je ⇒ ne veux rien vous refuser. Rien au-» tre chose, reprit-elle, sinon de nom-» mer pour traiter avec mon fils, ce-» lui que votre Majesté tient par la » main. Quoi ! repartit le roi, ce mé-» chant Huguenot? Vraiment je vous » l'accorde fort volontiers; quoi-» que je sçache qu'il est votre parent, & qu'il vous aime infiniment . » Il ôta dans le moment même la connoissance de cette affaire aux trois commissaires; & m'en fit expédier un brevet scellé du grand sceau, non-seulement pour le regard du (18) duc de Guile, mais encore pour toute la province de Champagne. On s'imagine aisément que le chancelier ne m'en sçut pas meilleur gré; mais il est d'un vieux & fin courtisan de faire d'autant plus de caresses à ceux qui sont en faveur

qu'on

<sup>(18)</sup> Voyez M. de part dans cet accom-Thou, liv. 111. qui se modement du duc de donne aussi quelque Guise,

qu'on leur garde dans le cœur un reffentiment plus vif; & (19) Chiverny fçavoit mieux que personne être courtisan.

Le duc de Guise avoit débuté par des propofitions véritablement excesfives, & qui auroient rendu son traité impossible; sans doute parce que connoissant ceux à qui on l'avoit adressé, il avoit cru que pour pouvoir obtenir quelque chose, il devoit demander beaucoup. Il ne prétendoit pas moins que rentrer dans la charge de grandmaître de la maison du roi, qu'il eût fallu ôter à M. le comte de Soissons, qui en avoitété pourvu après l'assassinat du duc de Guile; posséder le gouvernement de Champagne, aussi donné au duc de Nevers; jouir de tous les bénéfices du cardinal de Guise son oncle, & en particulier de l'archevêché de Reims, actuellement entre les mains de M. du Bec, parent de madame de Liancourt, maîtresse du roi. Il y avoit encore plusieurs autres articles: mais ces trois-ci étoient ceux

<sup>(19)</sup> Philippe Hu-mort en 1599. âgé de rault de Chiverny. foixante-douze ans, chancelier de France, Tom. II.

qui souffroient le plus de difficultés. Le duc de Guise apprenant son changement de commissaires, se résolut sans peine à rabattre tout ce qu'il y avoit d'outré dans ses demandes; &il écrivit à madame sa mere & à ses agens, de finir avec moi à des conditions raifonnables, & même à quelque prix que ce fut. Il avoit depuis peu un nouveau motif de conclure au plutôt, que j'ignorois absolument. Il avoit découvert que la ville de Reims, qui étoit le plus beau présent qu'il avoit à faire au roi, voulant se faire un mérite de nentrer de son propre mouvement dans l'obéissance, faisoit solliciter le reste de la province de s'unir à elle, & en avoit déja entraîné une partie. Le duc de Guise ayant voulu pour prévenir cet inconvénient, y faire entrer une garnison, les Rémois lui déclarérent qu'ils prévendoient garder leur ville cuk-memes; & ce refus ayant causé une contestation, ils répondirent aux monaces du duc par d'autres menaces.

Dès la seconde conférence que l'eus avec les agens du duc de Guise, il ne sut plus question, ni de la grande:

1594

maîtrise, ni du gouvernement de Champagne, ni des bénéfices; & ces trois obstacles étant levés, je ne voyois pas qu'il restât beaucoup de difficultés. J'avois proposéau roi l'idée qui m'étoit venue, de tirer le duc de Guise de la Champagne, & de le transporter en Provence, dont on lui donneroit le gouvernement pour récompense; afin que son propre intérêt l'unissant dans cette province avec Lesdiguiéres & d'Ornano, qui y soutenoient le parti du roi contre d'Epernon, on y sit tomber une bonne sois la puissance de ce redoutable sujet. Le roi y avoit donné les mains d'autant plus volontiers, qu'il jugea par la manière dont la maison de Guise agissoit avec lui, qu'il pouvoit faire fond sur la fidélité; & il m'ordonna de finir sur ce plan. J'en fis la proposition aux agens de duc; & fur un commandement réitéré de Sa Majesté, je m'employai si diligemment à convenir de tout le reste, que dès le lendemain au soir le traité avec le duc de Guise sut conclu, & signé de moi au nom du roi, de Madame de Guise, & des trois commissaires du duc pour lui.

Le lendemain arrivérent à Paris six députés de la ville de Reims, qui furent adressés chez moi. Il me dirent que le roi pouvoit s'épargner la peine de donner de grandes récompenses au duc de Guise; parce que non-seulement il n'étoit plus le maître de la reddition de Reims, mais encore que ceux de Reims offroient de le livrer. lui-même au roi. Ils ne demandérent point à parler à sa majesté: ils dirent seulement qu'il leur suffisoit d'avoir son aveu par écrit, ou simplement le mien ; se remettant au roi de leur accorder après telle récompense qu'il jugeroit à propos. Tout ceci fut accompagné de la part des six députés, de l'offre d'un présent de dix mille écus pour moi, suivant l'usage. Je refusai le présent, que je ne voulois ni ne pouvois plus accepter. Je les remerciai au nom du roi, de leur bonne volonté; & je les assurai qu'il en recevroit le témoignage avec plaifir. Je remis à leur rendre réponse, après que j'en aurois conféré avec sa majesté, à qui j'allai incontinent rapporter le tout. Le roi fit sortir tout le monde, excepté Beringhen, de son

petit cabinet où il étoit en ce moment, & m'écouta en se promenant, en se grattant la tête, & en souriant par réflexion sur l'inconstance & la légereté naturelle du peuple. Ensuite il me tira vers la fenêtre, & me demanda à quel point j'en étois avec le duc de Guise. Dès que je lui eus appris que le le traité étoit consommé, il ne balança point s'il l'observeroit : mais il ne voulut pas pour cela se montrer insensible à l'affection de la ville de Reims. Je lui amenai les députés qu'il remercia en roi. Il leur accorda une gratification confidérable, & d'un air si gracieux, qu'ils s'en retournérent pleins de joie & d'admiration.

Le traité du duc de Guise ayant été selon la forme ordinaire signé de (20) Gêvres pour le roi, madame & mademoiselle de Guise demandérent à sa majesté la permission qu'il vint luizmême l'assurer de son obésissance. Je lui écrivis de ne point chercher d'autre sûreté que cette permission même: il n'en sit aucune dissi-

T iii

<sup>(20)</sup> Louis Potier Gêvres, & de Nicolas de Gêvres, secrétaire Potier de Blancmenil, d'Etat. De lui est des sond pour la branche de Novion.

culté. Il ramassa le plus qu'il put de ses amis, & il vint se jetter aux genoux du roi, avec les marques d'un repentir si sincére, que le roi qui lisoit dans le fond de son cœur, au lieu de reproches, ou d'un silence plus accablant en ces occasions que les reproches mêmes, ne s'attacha qu'à le rassurer. Il l'embrassa par trois sois, . l'honora du nom de fon neveu, lui sit mille caresses; & sans éviter ni affecter de rappeller le passé, il lui parla du feu duc de Guise avec éloge. Il dit qu'ils avoient été fort amis dans leur jeunesse, quoi que souvent rivaux auprès des dames. Que les bonnes qualités du duc & une grande conformité d'inclination, les avoient tous deux unis d'aversion contre le duc d'Alençon. Un ami qui cherche à se raccommoder avec son amis après une légere brouillerie, ne pourroit rien faire de plus; & tous ceux qui furent témoins de cet acceuil, ne pouvoien taffez admirer qu'un roi qui avoit tant de qualités pour se faire craindre, n'employat jamais que celles qui font aimer.

Le duc de Guise que ce discours acheva de gagner, répondit au soi

1594

qu'il n'oublieroit rien pour se rendre digne de l'honneur qu'il faisoit à la mémoire de son pere, & des sentimens qu'il témoignoit pour lui-même. Il sçut si bien le convaincre que son respect & son attachement fesoient désonais inviolables, que des ce moment ce prince oubliant tout ce qu'un autre en sa place auroit appréhendé du rejetton d'une maison qui avoit fait trembler les rois, véeut avec lui familiérement, & l'admit dans toutes ses parties de plaisir avec les autres courtisans; car tel étoit le caractere de Henri, que l'extérieur grave dont la majesté royale semble imposer la nécessité, ne l'empêcha jamais de se livrer aux plaisirs que l'égalité des conditions répand dans la société. Le vrai grand homme sçait être tour à tour, & suivant les occasions tout ce qu'il faut être, maître ou égal, roi ou citoyen. Il ne perd rien à s'abaiffer ainsi dans le particulier; pourvû que hors de-là il se montre également capable des affaires militaires & politiques : le counisant se souvient toujours qu'il est avec son maître

Madame de Guise étant entrée quel-

Tiv

## 432 MEMOIRES DE SULLY.

1594.

ques jours après dans la chambre du roi, & dans le moment que son fils présentoit la serviette à sa majesté, pour un léger repas que Henri faisoit après son dîner, elle en prit encore occasion de lui témoigner sa reconnoissance, & dit avec vimacité que si jamais son fils venoit à manquer à son devoir, elle le désavoueroit pour son fils & le deshériteroit. Le roi courut l'embrasser, en lui disant que de son côté il prenoit pour le duc Guise & pour toute sa famille les plus tendres

sentimens d'un pere.

On ne manqua pas de se recrier fortement contre le traité que je ve-nois de faire avec le duc de Guise. Les ennemis particuliers de ce duc, & cette autre espéce de gens dont la cour fourmille, qui n'ent d'autre occupation que de décrier la conduite des personnes en place', s'unirent contre moi ameuttés secrettement par ceux à qui l'on avoit ôté la connoissance de cette affaire, & firent retentir par tout que je ne m'étois chargé de la commission, que pour gratisser madame de Guise. Le duc d'Epernon ne s'oublia pas. Il répétoit sans cesse

en parlant du duc de Guise & de lui, que j'avois obligé l'un sans aucun sujet, & désobligé l'autre contre touce raison. Ces discours surent si souvent rebattus aux oreilles du roi, que ce prince vint aussi à penser que j'avois agi peut-être avec un peu trop de précipitation; sans que pour cela sa majesté m'en sçut plus mauvais gré.

Il ne m'étoit pas difficile de me justifier: c'est ce que je fis dans une apologie par écrit, que je présentai au roi. J'y appuyois ma désense sur les raisons suivantes: Qu'il n'étoit pas au pouvoir du roi d'accorder au duc de Guise les trois points que j'ai marqués plus haut, sans faire une infinité. de mécontens; qu'il auroit pourtant fallu les lui céder, si l'on n'avoit pas eu un gouvernement à lui donner : ce qui étoit la moindre récompense qu'il pouvoit espérer en remettant celui de Champagne, & en renonçant à tant d'autres prétentions ; qu'à l'égard du gouvernement qu'on lui donnoit pour équivalent, on ne pouvoit en choisir un qui tirât moins à conséquence que selui de (21) Provence, parce que

(21) Ce gouvernement lui fut ôté de T v

#### 434 MEMOIRES DE SULLY'

1594.

supposé que le duc de Guise devint capable dans la fuite d'oublier ses nouvaux fermens, on auroit peuà craindre de sa part dans une province sans. communication avec la Lorraine, les Pays - Bas, & fur - tout la Bourgogné, d'ailleurs qu'en n'accordant au. duc de Guise de toutes ses demandes, que de le continuer dans le gouvernement de Champagne, on rifquoit à perpétuer la guerre dans ces contrées. Qu'il étoit de l'intérêt du roi de pouvoir disposer de la Champagne en faveur d'un homme, non-seulement intérieurement attaché à fonfervice, mais encore si bien connu. que les rebelles de Bourgogne défespérassent de pouvoir jamais lier aucun commerce avec lui. J'y j'oignois à l'égard de la Provence le motif du duc d'Epernon, dont j'ai déja touché quelque chose. Je rappellois au roi en peu de mots tous les sujets de plaintes que cet homme lui avoit donnés: sa révolte presque continuelle, ses brigues pour-

puis par le cardinal beuf, & celui de Bourde Richelieu, qui ôta gogne au duc de Belpareillement celui de Picardie au duc d'El-

détacher to is les Catholiques du partide sa majesté, la maniere dont il s'étoit hautement vanté qu'il ne reconnoîtroit jamais aucun supérieur dans
son gouvernement, son dernier procédé au siège de Villemur; & tant
d'autres endroits, qui assurément
n'embelliront pas l'histoire de ce sujet
orgueilleux. C'étoit un chef de la ligue auquel on en opposoit un autre,
que mille motifs, outre celui de son
intérêt personnel qu'on doit toujours
regarder comme le plus puissant, jettoient dans un système tour contraire
à ses premièrés vûes.

Je passois ensuite à la personne du duc de Guise, sans m'arrêter sur les ordres que Sa Majesté m'avoit donné à ce sujet, ni sur le danger d'un long délai. Quand même le traité sait avec le duc n'arroit pas été aussi avantageux au roi, qu'il étoit saile de monatrer qu'il l'étoit; Sa Majesté avoir elle dû agir à toute riguent avec un homeme, qui avoit resusé constamment les offres & les promesses les plus stateufes de la part de l'Espagne, des ducs de Savoye & de Lorraine, & de tous

T vj

les ennemis de l'état, (22) pour le porter à soutenir une guerre ; laquelle, quelque peu qu'elle eût duré, auroit beaucoup plus incommodé le roi, que tout ce qu'il accordoit au duc de Guise? Je veux encore qu'on compte pour peu de chose d'avoir gagné un homme, que son nom & sa naissance pouvoient mettre à la têre d'un parti puissant; quelque chose qu'en disent ses ennemis & les miens, je leur accorde même s'ils le veulent, que ce seigneur n'ait fait après tout qu'un sacrifice frivole de prétentions injustes & incertaines. Enfin mettons tout au plus bas, & n'envisageons rien ici qu'une pure générosité du roi : il s'attachoit par-là non un homme seul; mais une maison entière recommandable par ses alliances, ses biens & son crédit : peut - on appeller cela une générolité perdue?

Le coi fut frappé de ces raisons, & me parou surpris de me voir si exacte.

<sup>(22)</sup> Le duc de Gui-dans une émeute le fe étoit mai voule de fieur de Saint-Paul, la ligue, sur tout de-fon lieutenant en puis qu'en dernier lieu Champagne, fort af il avoit tué de sa main sectionné à la ligue.

ment informé sur le chapitre de d'Epernon. Il ne jugea pas à propos que cet écrit fût rendu public ; parce qu'ik étoit rempli de vérités, que le tems n'étoit pas encore venu de révéler. J'y consentis sans peine; parce que je me suis toujours fort peu embarrassé des efforts de l'envie, espéce de maladie incurable. Je puis dire que toute la conduite du duc de Guise dans la suite. me servit d'une meilleure apologie encore. Il commença son gouvernement par une déclaration si nette & si précise de ses sentimens, qu'il ôta toute espérance aux factieux de pouvoir jamais le tenter. Il se porta en toutes rencontres au service du roi & au bien de l'état, avec autant de fermeté que de prudence. La réduction de (23) Mar-

(23) Cette ville étoit sur le point d'être
livrée au roi d'Espagne par deux de ses
bourgeois, nommés
Charles Casault & donnerent entrée par
la porte Réale au duc
Louis d'Aix, lorsque
le duc de Guise trouva le moyen de s'en
rendre le maître, d'intelligence avec Pierre
& Barthelemi Libertat freres, aussi bour&c. Henri IV. appre-

£594.

seille, qui a passé avec ra son pour un coup des plus habiles dans ce genre, fut son ouvrage. Aidé de Lesdiguieres & de la comtesse de Sault, il battit & réduisit si bien l'orgueilleux d'Epernon, qu'il mit enfin un frein à son Humeur mutine, & qu'on vit cet esprit intraitable, obligé de se mettre à la merci du roi & devenir un des plus: affidus courtisans.

Je suis prêt à rendre justice au duc d'Epernon, & je le fais de bon cœur. On me trouvera toujours le premier à appuyer sur les services qu'il rendit, soit de sa personne, soit de ces troupes, à Limoges, à Saint-Germain, à Ville-Bois, (24) à Chartres, à Boulogne, à Montauron, à Antibe & mê-

nant la réduction de virouvent de vieux Marseille, dit... » c'est vexemples de vertu maintenant que je devant eux, les imi-nuis roi. « Dans la rent & renouvellent campagne suivante, pour ceux qui vienle duc de Guile monrabeaucoup de valeur, en poursuivant
leur, en poursuivant les Espagnols à Gray (24) Voyez sur cha-se tua de sa main un cune de ses actions cavalier des ennemis l'histoire de la vie du. qui lui fit un défi:Hen-ri IV. l'embrassa, & duc d'Epernon, impri-mée à Paris en 1695... Villebois est une vil-me l'aut que ceux qui le d'Angoumois, qui

me si on le veut, à Villemur. Je suis fâché que la nécessité du sujet me jette: dans une discussion, qui peut rabattre des sentimens qui lui sont honorables; mais enfin puisque c'est ici un endroit qu'on ne peut ni cacher, ni déguiser; que peut-on penser de sa. maniere de se comporter en Provence : c'est assûrément bien ménager sa réputation & lui faire grace, que demettre tout sur le compte de sa catholicité. Ses panégyristes qui ont tout fait retentir des éloges de ses moindres actions, devoient être un peu! plus modérés sur tant de témoignages si marqués, de désobéissance & de révolte; ou commencer par bien établir qu'un sujet peut sans être reprochable, manquer à son roi & à sa patrie, brouiller & renverser tout au gré-

porte au'ourd'hui le de cette justification nom de la Vallette.
On peut aussi consulter cette histoire sur les reproches que nos mémoires sont à ce duc. On ne sçauroit dernières années de la vie du duc d'Epernon tisser sur les regarment essacés.

## 440 Memoires de Sully;

1594-

de son ambition & mettre la violence à la place du droit. S'il y a quelque louange à donner ici, c'est sans doute au roi, qui après tout cela reçoit encore d'Epernon à bras ouverts & ne l'exclut pas des graces, dans un état où elles étoient en toutes maniéres pures graces pour lui.

Nicolas de Harlay de Sancy.

Après la mort de d'O, il parut surles rangs un homme, qu'on jugea devoirbientôt remplir la place de sur-intendant : c'est Nicolas de Sancy, qui ne manquoit ni de capacité, ni d'expérience en cette matiére. Sancy étoit cequ'on appelle proprement un hommed'esprit, à prendre ce terme dans le sens. qu'on lui donne ordinairement pour marquer de la vivacité, de la subtilité & de la légéreté;mais comme ces qualités ne sont rien moins qu'inséparables de l'excellent jugement, il les gâtoit par une vanité, un caprice, une fougue qui le rendoient quelquefois insupportable. Ce que je pense en général de ces esprits d'une imagination vive & forte, c'est que quoiqu'ils soient communément sujets à deux grands: défauts, celui de trop de subtilité dans

Livre Septiene. 441

leurs idées & de peu d'ordre & d'arrêt dans leurs projets, on ne doit pourtant pas les regarder comme tout à fait incapables des affaires, parce que souvent il leur arrive de rencontrer des expédiens, qui auroient échappé aux esprits froids & phlegmatiques; mais qu'ils ont presque continuellement besoin d'être veillés & redressés.

Sancy avoit servilong-tems & utilement Henri III. & le roi regnant, soit en Allemagne, soit en Suisse. Il s'étoit infinué dans l'esprit d'Henri, par beaucoup de complaisance, par des maniéres déliées, par un art trèsrafiné de le flater dans ses divertissemens & de l'amuser dans ses galanteries: par-là il s'étoit mis avec ce prince dans les termes de la plus privée familiarité. Pour lui faire sa cour en toutes maniéres & aussi par jalousie, il crioit sans cesse contre la dissipation des sinances; & comme un flateur en dit presque toujours plus qu'il n'a envie, en frondant le surintendant, il n'avoit pu s'empêcher d'invectiver aussi contre la surintendance, comme contre une charge ruineuse à l'état; en quoi il ne s'étoit pas montré pour cette fois

homme d'esprit. Mais il avoit mis à son élévation à cette charge, un obstacle bien plus essentiel encore : c'est que non-seulement il ne s'étoit pas attaché à plaire à madame de Liancourt, (25) actuellement en faveur auprès du roi; mais encore que par une intempérance de langue, à laquelle ses pareils sont sujets, il avoit offensé cette dame par un endroit des plus sensibles.

Je ne sçais si le conte que je vais

rapporter, a jamais été en effet autre chose qu'un conte : en ce cas Sancy n'en auroit que plus de tort de lui avoir donné cours : quoiqu'il en soit voici comme il courut dans Paris. Alibour, premier médecin du roi, ayant été envoyé par sa majesté visiter madame de Liancourt, qui avoit mal passé la nuit, (c'étoit au commencement de ses poursuites amoureuses près de cette dame, ) vint lui redire qu'à la vérité il avoit trouvé un peu d'émotion à la malade; mais que sa

<sup>(25)</sup> C'est la belle ce mariage qui n'étoir Gabrielle, mariée à point de son goût; Nicolas d'Amerval, mais Henri IV, sçue seigneurde Liancourt, bien empêcher qu'il, Elle sut contrainte par ne sût consommé.

1594-

fa majesté ne devoit point s'en mettre en peine, & qu'assurément la fin en feroit bonne. - Mais ne la voulez-vous 🛥 pas saigner & purger, lui dit le roi? ∞ je m'en donnerai bien de garde ré-» pondit le bon vieillard avec la même » candeur, avant qu'elle soit à mi-terme. Comment, reprit le roi, surpris » & ému au dernier point; que voulez-» vous dire, bon homme? je crois que » vous rêvez, & n'êtes pas en votre » bon sens. Alibour appuya son sentiment de bonnes preuves, que le princecrut bien détruire en lui apprenant plus particuliérement en quels termes il en étoit avec la dame. » Je ne sçais, » répartit le vieux médecin avec beau-» coup de phlègme, ce que vous avez-» fait ou point fait; « & il le remit pour la preuve complette, à six ou fept mois de-là. Le roi quitta Alìbour extrêmement en colére, & s'enalla de ce pas gronder la belle malade, qui sçut bien r'habiller tout cequ'avoit dit ignoramment le bon homme; car on ne vit aucune mésintelligence entre le roi & sa maîtresse. Il est bien vrai que l'effet fut de tout point conforme à la prédiction d'Aliboura

## 444 Memoires de Sully;

1594.

mais on conjécture que Henri fut amené après un meilleur examen, à croire que tout le mécompte étoit de son côté; puisqu'au-lieu de désavouer l'enfant dont madame de Liancourt accoucha à Coussy pendant le siège de Laon, il s'en expliqua hautement. & voulut qu'on lui donnât le nom de César.

Sancy se donnoit carrière en faisant ce conte, & il n'y oublioit pas la cisconstance de (26) la Regnardiere, qui ayant voulu, dit-il, un jour prendre la liberté de donner à sa majesté certains éclaircissemens qui ne lui plurent pas, sut peu de jours après chassé de la cour: on chercha pour prétexte, qu'il avoit rompu en visiére à l'amiral. (27) Sancy trouvoit à parler jusque sur la

e étoit un espece de bousson, » moitié solsolat, moitié procusolat, moitié gensolat indication de Sancy confissolat cut ce qui lui
solat venoit à la bouche.«
C'est ainsi qu'il en est
parlé dans les Avantures du baron du
Fœneste, liv. 4, chap.
2. où il y a plusieurs on, par ordre de la

Livre Septième. 445.

1594.

mort du bon homme Alibour, & il l'auroit trouvée plus naturelle, si elle ne sut point arrivée avant l'accomplissement de sa prédiction. S'il glosoit ainsi sur la naissance du sils, il n'en faisoit pas moins sur toute la vie de la mere. Sancy éprouva à ses dépens ce que peut la haine d'une semme, sur-tout d'une maîtresse du roi. Henri l'aimoit & lui vouloit du bien: quoiqu'il penchât de lui-même à supprimer la surintendance des sinances, il l'auroit encore conservée uniquement pour la lui donner; mais madame de Liancourt sçut bien l'en empêcher.

En la place de sur-intendant des finances, sa majesté forma un confeil composé de huit conseillers, le chancelier de Chiverny, le duc de Retz, MM. de Belliévre dont Matignon tint la place dans la suite, de Schomberg, de Maisse, de Fresne protégé par madame de Liancourt,

maîtresse du roi; mais publics & des libelles tout cela est dit sans latyriques, touchant preuves. On peut encore lire à ce sujet, ce que Sauval a rapporté Gabrielle & le duc de sur la foi des bruits Bellegarde,

Digitized by Google

## 446 Memoires de Sully;

**1**594

de la Grange-le-Roi & de Sancy qui se trouva encore fort heureux qu'on lui conservât une simple (28) place dans ce corps. Le roi jugea à propos de donner à ce conseil, pour la forme seulement & sans aucune distinction, un chef honoraire, qui fut le duc de Nevers. Cette forme de gouvernement dans les finances dura quelque tems, quoiqu'avec quelque legers changemens que je marquerai en leur tems; car on doit s'attendre à voir traiter dans ces mémoires tout ce qui regarde les finances, avec toute l'étendue que peut y donner un homme qui en a fait si long-tems son étude & fon occupation.

La suite sit bien voir au roi que

(as) Messeurs de écrivains de ce tems-Thou & Pérésixe, dila conviennent qu'on sent que M. de Sancy fut quelque tems surintendant avant M. de Rosny: ce qui ne doit s'entendre, je crois, que de l'autorité qu'il déclaré le ches. On ne prit de lui-même parmi tous ses confreres; comme M. de Sully le dit dans la suite. Les mances.

ce nouveau changement dans le (29) conseil, n'étoit rien moins que capable d'apporter au mal le remede qu'on cherchoit. Je le compris, malgré mon peu d'expérience en ces matiéres. Ce n'est pas le gouvernement d'un seul homme qui fait que les finances vont mal : puisqu'il est inévitable qu'elles passent par quelques mains; moins on en peut employer, plus elles demeurent entiéres. L'abus est dans le choix de cet homme, & aussi dans la constitution des finances; & à ces deux égards, c'est perpétuer le mal que de distribuer ces fonctions sur tant de têtes. S'il est difficile de trouver dans tout le royame un seul homme, tel qu'il le faut pour cetemploi; comment pourra-t'on se flatter d'en trouver un si grand nombre? L'erreur n'est pas moins visible, de s'imaginer que toutes ces personnes y apportant, cha-cune de leur côté une bonne qualité différente, il en résultera le même effet que d'un homme qui les auroit toutes : puisque c'est supposer que

F.: 💢

<sup>(29)</sup> Péréfixe parle nances comme M. de de cette nouvelle for- Rosny, année 1598, me du conseil des si-pag. 224.

cette bonne qualité ne sera pas rendue inutile & par ses propres désauts, & par ceux de ses afsociés. Presque tous ceux qui entrent dans les charges, n'y apportent point de plus forte disposition, qu'un penchant invincible à s'élever & à s'enrichir, eux & tous leurs parens. Si cette soif des richesses ne se fait pas sentir à eux dans le commencement, elle naît bien-tôt, croît & s'irrite par tout l'argent qu'ils touchent. Dans la dépendance & la craintu mutuelle où ils sont les uns des autres, chacun d'eux se représente l'intégrité comme une qualité qui lui seroit inutile, ou même nuisible, & dont Phonneur se répandant sur tous ses confreres, l'incommodité seule lui resteroit. Le roi n'eut pas de bonheur dans le choix des membres de ce nouveau corps Une partie de ceux qui le composoient, outre la malignité de la nature, étoient dans une situation de toute propre à les corrompre. Ils avoient des dettes à éteindre & des affaires domestiques à rétablir.

Sa majesté m'y avoit aussi destiné une place & dans ses entretiens avec moi, elle me parloit depuis long-

tems

tems de l'envie qu'elle avoit que je commençafie à me mettre au fait de la finance; mais je ne m'accommodai nullement des airs impérieux du due de Nevers, qui nous morguoit à tout propos de sa qualilé de prince, dans un endroit où elle est comptée pour peu de chose. Je pris la liberté, un jour que je me sentis poussé à bout, de le prier de faire attention que le comté de Nevers n'étoit entré dans la maison de Gonzague, qu'après être sorti de celle de Bethune. On ne pouvoit porter à cet homme bouffi de vanité; un coup plus sensible : il dit & redit à tous ceux qui voulurent l'entendre. que j'étois Huguenot de pere en fils, & pour répondre à mon anecdote, qu'il avoit vu mon grand - pere faifant une triste figure à Nevers. Je le laissai éxercer sa vengeance, qui ne pouvoit aller qu'à me tirer d'un confeil où je me souciois fort peu d'entrer avec lui. Il eut satisfaction. Le roi qui avoit encore mille égards à conterver ne jugea pas à propos de nous laisser ensemble. Il me dit obligeamment qu'il étoit contraint de remettre à un tems plus éloigné le Tome. II,

Digitized by Google

témoignage de sa bienveillance à mon égard. Je demeurai contens en l'attendant, de la charge de sécrétaire d'état avec deux mille livres de gages, & d'une pension de trois mille six cens livres dont Sa Majesté me gratifia.

La nécessité de remettre une réforme dans les finances frappant les plus aveugles, le nouveau confeil voulut dans son commencement que cet honneur lui fût dû, & il en fit composer un projet par ceux d'entr'eux qui se piquoient d'avoir dans l'esprie plus de pénétration & de méthode, Freine & la Grange-le-Roi; mais, après qu'ils eusent enfanté sur cette marière un fort gros volume, il en arriva comme de la plûpart des systèmes qu'on à inventés & qu'on inventerat rien de plus merveilleux dans la spéculation, rien de plus scabreux dans la pratique; & le roi qu'ils avoient entretenu des plus magnifiques espérances, ne s'en trouva pas plus avancé au bout de l'année, qu'il avoit passé à Paris attendant de jour en jour l'effet de leurs promelles.

Il y fut plus utilement retenu par

le traité avec la Lorraine, qui se détacha enfin de l'Espagne & sit avec la France une ligue offensive & défensive. Sancy s'y employa fort utilement, & en eut presque tout l'honneur. Le roi ne manqua plus d'occupation, dès que le duc de Bouillon fut arrivé à Paris. Il y vint prefser en personne l'exécution des desseins dont il m'avoit entretenu à Sédan, & particuliérement la déclaration de guerre contre l'Espagne, dont il faisoit la base de son agrandissement du côté des Pays-Bas. Il en parla avec des raisonnemens, si plausibles, qu'après avoir gagné à demi le roi & attiré dans son opinion la plûpart des courtifans, (30) il ne balança

<sup>(30)</sup> M. de Thou avoit nécessairement ne doute point que le besoin de la guerre. duc de Bouillon n'air pour obéenir les conété le principal auteur ditions savorables qui de cette guerre; & son lui furent accordées historien convient de par l'édit de Nantes, bonne soi qu'en don- Malgré les raisons de nant ce conseil, Bouil- déclarer la guerre à l'Espagne, qu'on voit moins l'avantage de l'état & la gloire du roi, que son intérêt personnel & celui du parti Calviniste, qui claration du roi, rap-

pas à en faire la proposition en plein conseil. Il y avoit deux sortes de personnes qui ne la trouvoient pas de leur goût: ceux en qui il restoit encore un germe d'attachement à la ligue & à l'Espagne, ils n'étoient pas en petit nombre; & ceux qui jugeoient que dans l'état de soiblesse & d'épuisement où se trouvoit alors le royaume, la guerre étoit tout-à-fait hors de saison. Ce dernier avis n'avoit que trés-peu de partisans, mais très-sorts en raisons, si on avoit voulu les écouter.

Je ne voulus pas avoir à me reprocher d'avoir gardé le filence en
cette occasion; je tâchai par toutes
fortes de moyens de dissuader le roi
de la guerre; mais ce prince que son
propre penchant entraînoit toujours
un peu de ce côté-là, crut avoir trouvé l'occasion qu'il cherchoit de se
venger d'un voisin, qui s'étoit fait une
portée au tome 6. des cipitation & l'imprumémoires de la ligue; dence avec laquelle
se les esprits judicieux
ne forment qu'une
se se sprits judicieux
ne forment qu'une
se suites pouvoient
seule voix en faveur
du sentiment du duc
ser suites pouvoient
ser encore bien plus
die Sully, sur la pré-

1595.

étude d'entretenir le feu qui consumoit le centre de son royaume: On étoit assuré des troupes Lorraines. L'Angleterre & la Hollande faisoient espérer par leurs ambassadeurs une puissante diversion. A entendre le duc de Bouillon, il n'avoit qu'à dire une parole pour faire rendre tout le Luxembourg. Sancy faisoit les plus belles promesses de la part des Treize Cantons. Ils devoient remplir & ravager toute la Franche-Comtè. Tant de belles apparences déterminerent le roi, & la guerre sût déclarée en forme à l'Espagne, au mois de janvier de l'année suivante.

L'Espagne parut s'en mettre peu en peine, & n'y répondit qu'en témoignant beaucoup de mépris pour le conseil de Henri & pour Henri luimême, aux quel elle ne donnoit point d'autre qualité que celle de prince de Bearn. Pendant qu'elle se préparoit à se désendre, ses émissaires en France travailloient à lui en épargner la peine, par un dessein si noir, qu'on ne sçauroit presque se persuader qu'elle ait pa recourir à un si sache artisice.

Le 26 décembre, le roi étant à Viii

Digitized by Google

# = 456 ; Memoires de Sully;

François vre, où il donnoit audience à MM. de de la Mag-Ragny & de Montigny, avec lesquels delaine de il étoit entré un monde considérable; François de dans le moment qu'il se baissoit pour la Grange embrasser l'un d'eux, il reçut dans le de Montivisage un coup de couteau que le meurtrier laissa tomber, pour songer à s'échapper à la faveur de la foule.

(32) J'étois présent. J'approchai plus

(31) Selon d'autres pour loger les peres dans la chambre de la marquise de Moncéaux, à l'hôtel de Scemberg, derriere le Louvre; mais ce n'est véritablement ni au Louvre, ni à l'hôtel de Schomberg que ceci se passa de l'hôtel de Paris, cité par Piganiole, tom. 2: de la description de Paris, fait soi que la belle par le Gabrielle demeurent encore autre de la description de Paris, cité par Piganiole, tom. 2: de la description de Paris, fait soi que la belle m'ables de la description de Paris, fait soi que la belle m'ables s'est en cet en coit dans l'année 1995 miant, courne tout dans l'année 1995 miant, courne tout la les s'est en cet en coit que le Henri IV. 20 ayant été sais elle le s'est appelle ensuite par M. de Berulle, l'Etoite. Les manuse de la marquise de la description de Paris s'est en cet en coit que la belle. Cet hôtel s'est ancel en coureau ence l'hôtel du Bouchage, ce fut acheré en 1616 c'est ainsi qu'en parle par M. de Berulle, l'Etoite. Les manuse

mort que vif, voyant le roi tout couvert de sang, & craignant avec raison que le coup n'eût porté dans la gorge. Ce Prince nous rassûra avec un air doux & tranquille; & nous vîmes bien-tôt qu'il n'avoit eu en effet d'autre mal qu'une lévre fendue. Le coup ayant été porté trop haut, avoit été arrêté par une dent qui en étoit éclatée. Le parrîcide fut découvert sans peine, quoique caché dans la foule : c'étoit un écolier, nommé Jean Châtel: il répondit aux premieres questions qu'on lui fit, qu'il sortoit du collége des Jésuites; & il chargea griévement ces Peres. (33) Le roi

rits de la bibliothé- M. De-Thou dit que que du roi, portent au contraire . wol. 1903. que le roi fe frier dit tour haut que c'étoit l'un d'eux l'un de ces deux meldeurs : wh! comin, wi m'as bless ; « & qui avoit fait le coup, & qu'orrapperque se jetas, ce gentilhom- lueur des flambeaux. me lui répondit : » A m Dieu ne plaise, sire, w que j'aye la pensée de toucher ni blesser de vant tout de rappel- vant cour de rappel- vant cout de rappel- V ix

### \_\_456 Memoires de Sully;

qui l'entendit, dit avec une gayeté; dont peu de personnes auroient été capables en pareille occasion, qu'il sçavoit déja par la bouche de quan-

> ler la remarque que garans, sans de soli-j'ai faite dans la pré- des preuves. On en face do cet ouvrage, trouvera contre l'éque les mémoires de noncé de nos mé-Sully font composés moires, sur l'affaire de piéces autenriques de Châtel, dans les set originales, qui doi-went les faire regarder à l'histoire Univercomme dignes de tou-te la foi qu'on a pour les auteurs graves, Et si l'on a plus de de plus, comme la désérence pour le tévéritable production moignage des auteurs contemporaise. du duc de Sully. Tel-les font les lettres. » Châtel, dit l'Etoi-mémoires particu-liers, entretiens, ré-» nal sur l'année 1595, flexions, &c. mais » fut interrogé le 28, qu'ils sont auffi mêtes » & par son interrode récits qu'on peut » gatoire, déchargea bien attribuer unique- | du tout les Jésuites, ment à ceux qui ont » même le P. Guéret recueilli & compilé » son précepteur; dit ces pièces, & dont » qu'il avoit entrepris l'autorité n'a rien de se le coup de son probien respectable. Or pre mouvement, c'est dans ces pages de sec. « En effet, lorsnarration que se trou-ve une grande partie le coup, il y avoit sept des faits & paroles mois qu'il étoit sorti contre les Jésuites; & du collège, & qu'il on ne doit point les avoit fini ses études. admettre sans de surs A cette autorité de

1595.

tité de gens de bien, que la société ne l'aimoit point; qu'il venoit d'en être convaincu par la sienne propre-Châtel fur livré à la justice : (34) & li Etoile qui n'est pas sein ; quoique selon suspecte, se joint cel- l'Etoile, Lugoly, lieule du manuscrit royal renant de la maréque je viens de citer, chanssée, se fut dé-de M. De-Thou, de guisé en confesseur, Mathieu, tom: 2. lèv. pour arracher de Châ-1. pag. 183, de Cayet, tel son secret. Mas-Hv. 6. pag. 432. & des fieurs de Sully & d'Au-mémoires de la h-bigné, ont donc trèsgue. Selon tous ces grand tort de faire écrivains; Châtel de juger par la maniere clara bien à la vérité dont ils s'énoncent qu'il avoit fait les étules pullement des aux Jésuites, & les Jésuites poussement. que par leur doctrine Châtel à cet assassinat.

Il est permis de tuer Le P. de Châlon s'exles rois, comme l'enprime d'une manierefeignoient les écrits allez ambigue, lorsdu Pere Guignard, soul dit, tom. 3. de sibliothécaire du collège de Clermont, qu'il dit, tom. 3. de sibliothécaire du collège de Clermont, pag. 245, que Châter qu'on alla faisir à avoua à l'interrogatoire même tems il difen même tems il difculpa formellement, pag. 245, que les principes de les discours culpa formellement, pag. 25 de les discours culpa formellement, pag. 25 de les discours culpa se l'ésites de pag. 26 de la p tous les Jésuites, de melle action; « mais lui avoir jamais con- on apperçoit pourtant feillé d'affaffiner le que le sens de ces paroi, & même d'avoir roles est fort éloigné eu non plus que son du précédent. pere, aucune con- (14) » Après avoir noissance de son des- » été mis à la question.

# 458 Memoires de Sully;

les poursuites contre les Jésuites qui avoient été suspendues, ayant été reprises plus sortement qu'auparavant, elles ne sinitent que par l'expulsion de tout cet Ordre (35) hors du royaume. Le pere Jean Guignard (36) sut pendu pour ses thèses cri-

ordinaire & extraordinaire, qu'il enordinaire, qu'il el d'evant

les Barnabites, est de devant

(35) ordinaire, L'Etoile, bid.

(35) ordinaire, L'Et

me de France, & de monté sur un petie.
me de France, & de bidet, &c. « L'Ela Prévôté & Vicomté de Paris à
conté de Paris à
not à quatre mille
pernicieuse doctrine
ceus d'amende; sa qu'on lui reprochoit,
maison sut rasée, & dans le tems de l'af-

∞ cide, fut banni pour | > leur procureur étois.

minelles contre l'autorité & la vie des têtes couronnées. Jean Gueret, (37) Pierre Varade, Alexandre

1595.

faire de Châtel. Il pou-iligieux chargés du voit l'avoir enseignée soin des cabinets & pendant les fureurs des bibliothéques, où de la ligue; comme de semblables écrits la Sorbonne elle-mé étoient gardés, & où me l'avoit fait, avec un ils se sont conservés grand nombre de prê- jusqu'à nos jours » tres & de religieux. A » il dit qu'il mouroit s'en tenir aux pièces p innocent... Exhortadu procès de ce pere. " le peuple à la crainen doit convenir, 1º. » te de Dieu, obeis-Que s'il avoit écrit & mfance au roi; mêparlé en faveur de la me fit une priete ligue, ce crime lui » tout haut pour fa étoit pardonné, puif- p majefté, pria le pen-que l'amnistie avoit p ple de n'ajoster soi été accordée à tous p légérement aux faux les ligueurs. 2º. Qu'il s rapports qu'on fain'a subi la rigueur » soit courir d'eux; des loix, que pour » qu'ilsn'étoient point avoir conservé quel- » assassins des rois, & ques écrits & quel- » que jamais les Jésuiques livres, qui étoient | > tes n'avoient procufavorables à ce parti » té ni approuvé la Sur quoi le P. Daniel, » mort de roi quelconhistoire de France, in p que, &cc. » Mém. de fol. tom. 3. pag. 1706. l'Eroile; ibid. 2 Il ne remarque que si on 2 voulut point faire avoit sait le procès à 2 amende honorable tous ceux qui étoient 2 au roi, disant qu'il dans le même cas, il » ne l'avoit point of-auroit fallu condam- » fensé, « Cayet, ibid. ner à mort la plûpart (37) L'auteur se des prêtres & des re-trompe encore. Jean:

## 460 MEMOIRES DE SULLY;

Mayus, François Jacob, & Jean Le 1595. bel, autres membres de la Société, suspects de complicité, surent con-

> Gueret fut condamné a pour titre : Apologie par un arrêt particu- de Jean Châtel: Ecrit lier au bannissement frivole, & en mêmeperpétuel: mais il n'est tems abominable par fait nulle mention ex-l'abus qu'on y fait de presse de Pierre Va-toutes les loix divirade, d'Alexandre nes & humaines, & Mayus, &c. lesquels de l'écriture même. furent seulement com-lls prouverent dès ce pris avec tous les au-tems - là leur tres, & sans être spé-cence à cet égard; & cialement nommés felon le même histo-dans l'arrêt qui prof-crivoit en général furent encore mieux toute la fociété. C'est justifiés par l'aveu du une insigne calomnie véritable auteur de dans Morisot, d'avoir avancé (chapitre 33.) Jean Boucher, ce mê-que François Jacob, me prêtrè dont toutes à qui l'on vint dire les histoires ont ren-cu'Henri IV, venoit du le nom si odieux qu'Henri IV. venoit du le nom si odieux. d'être tué par Châtel, Avec cet écrit, qui se vanta qu'il auroit n'auroit jamais dû poignardé ce prince, voir le jour, on vient fi Châtel ne l'avoit d'imprimer tout répas prévenu. Je ne cemment l'histoire du connois aucun histo-rien qui ait dit rien de piéces tirées tant du

pareil. manuscrit de la bi-C'est une autre ca-lomnie aussi noire, il vient d'être parlé, d'avoir cherché à les que des actes du parfaire passer pour les lement.

Livre Septième. 461,

damnés à faire amende honorable, &

à être bannis à perpétuité.

Le roi n'en fut que plus animé à poursuivre la guerre contre l'Espagne. Il tira un favorable augure du fuccès qu'eurent les premiers actes d'hostilités. Les troupes Lorraines aussi-tôt après leur traité avec la France, s'étoient répandues d'ellesmêmes dans la Bourgogne, sous la conduite de Tremblecourt & (38) de Saint-George, & y avoient jetté la terreur. D'un autre côté la garnison de Soissons, place toute dévouée à la ligue, ayant à sa tête Conan & Bernardine Bellefond, fut défaite presqu'entière-Gigault de ment par Moussy, (39) d'Edouville, Bellefond, de Bays & de Gadancourt, lieutenant de ma compagnie. Le duc de (40) Montmorency, pour se rendre digne de la dignité de connétable dont il venoit d'être revêtu, étoit

(38) N. d'Ausson- Conan est nommé ville, sieur de Saint George, & Louis de Beauveau, sieur de il faut lire Beyne, an Tremblecourt, gen-lieu de Bays.

tilshommes Lorrains. (40) Henri II. fils (39) Le 15 Février, du connétable Anne dans les plaines de de Montmorency. II Villers - Cotterets en fut fait connétable en

Vallois. Le baron de 1593.

## 462 Memoires de Sully,

1395.

allé fondre dans le Dauphiné, le Lyonnois & la Bresse, avec un corps de quatre mille hommes d'infanterie, & quatre cens chevaux très-aguerries; avoit chassé ce qui y restoit de trou-pes des ducs de Savoye & de Nemours; pris Vienne par composition fur Dizimieux qui en étoit gouverneur pour le duc de Nemours, & enfuire Montluel. Le maréchal de Biron après l'expédition de Beaune, s'étoir rendu maître de Nuys, d'Autun & de Dijon. (41) Le duc de Bouillon qui étoit allé se mettre à la tête des troupes Sedanoises, aussi-tôt après la déclaration de guerre, étoit entré dans le Luxembourg; où avec le secours du comte Philippe de Nassau, il avoit défait huit ou dix partis de cavalerie . conduits par Mansfeld.

Henri ne douta point qu'en uniffant tous ces petits corps d'armées en un seul, il ne sût en état de faire trembler la province où il le conduiroit. Il est vrai qu'après cela on cessoir de faire tête par-tout, comme au-

<sup>(41)</sup> Voyez toutes gne, dans De-Thouses différentes expé-le d'Aubigné, année ditions en Bourgo 1595.

paravant; mais l'avantage que sa ma- 2595. jesté espéra retirer du premier dessein , le lui sit présérer. Ayant à choisir entre la Picardie, la Champagne & la Bourgogne, ce prince se détermina pour la Bourgogne, où MM. de Mommorency, de Biron & de Sancy lui donnoient espérance des plus grands succès. Voyons quels étoient les motifs secrets de ces trois personnes

Le connétable de Montmorency 'avoit pris l'allarme des grands préparatifs qu'il voyoit faire à l'Espagne en: Lombardie; où le connétable de Caftile avoit eu ordre d'abandonner le Milanois, quelque nécessaire qu'y fût sa présence, pour entrer en France, & y tenter quelque grand exploit aprés sa jonction avec le comte de Fuentes, général des troupes Espagnoles dans les Pays-Bas: Montmorency craignoit d'avoir toutes ces forces sur les bras. Le maréchal de Biron qui étoit dans les mêmes quartiers, où après s'être faisi de la ville de Dijon, il s'étoit attaché au château de cette ville & à celui de Talan, tous deux très-forts, appréhendoit aussi d'être obligé 464 MEMOIRES DE SULLE; d'en lever le siège, s'il n'étoit ses couru.

Quant à Sancy, il cherchoit à se faire honneur de la conquête de la Franche-Comté, vers saquelle il poussoit sans cesse le roi. Convaincu par son expérience du pouvoir de madame de Liancourt, il songea à lui mettre ce dessein dans la tête. Il n'étoit pas affez bien avec cette dame, pour l'entreprendre par lui-même; mais il scavoit bien de quelle maniere, en se tenant caché, on peut à la cour porter un adroit contre-coup. Il fit glisser au Chancelier de Chiverny, & par son moyen à une dame qui ne pouvoit manquer d'en faire sa cour à madame de Liancourt, que le roi pouvoit sans peine faire un riche appanage à son fils César : il ne s'agissoit que de chasser les Espagnols de la Franche-Comté, & de lui en donner la jouissance, sous la souveraineté des Treize Cantons, que leur inérêts portoit à favoriser cette entreprise. Je suis sûr que madame de Liancourt ne se siata pas de pouvoir faire entrer le roi dans une idée si ridicule, & quelle n'osa même

la lui communiquer; quoique ce

595-

prince eût pour elle un si grand soible, (42) qu'il n'étoit plus ignoré de personne; mais il n'en fallut pas davantage à cette dame, pour se ranger du côté de ceux qui conseilloient à sa majesté le voyage de Bourgogne. Voilà quelle est la cour; & voilà comme on trompe les rois. Qu'ils apprennent de là, que quelque idée qu'ils ayent conçue de l'habileté ou de la sagesse de leurs ministres; il est toujours plus sûr de bien étudier par rapport à chaque assaire, le penchant, l'intérêt & les dispositions secrettes de ceux qui les approchent.

Pour remédier en quelque sorte à l'inconvénient de laisser la frontière de Picardie exposée aux efforts des troupes Espagnols qui étoient en Flandre, le roi qui ne s'abusoit pas comme les autres sur ces discours si

(42) » Il passoit au pour cette dame, par ravers de Paris les lettres qu'il lui » ayant cette dame à écrivoit. Elles ont été » son côté: la menoit extraites des manus-soit devant tour le que du roi, & imprimées dans le 1. tome l'Etoile, ibid. On peut aussi juger de l'attachement de Henri IV.

### #66 Memorres DE SULLY?

¥595.

puissans, promis par l'Angleterre & la Hollande, laissa sur cette frontiere MM. de Nevers, de Bouillon, de Villars & de Saint-Paul, (43) à la tête chacun d'un détachement, leur enjoignit desse secourir dans le besoin; & ne leur recommandarien tant que la bonne intelligence. En cas de réunion, le duc de Nevers sut celui que sa majesté désigna commandant. Il pourvut avec la même attention aux affaires du dedans; en établissant un confeil, lequel outre les sinances, devoit connoître des traités à faire avec les provinces, villes &

& de l'administration du royaume.

Aussi-tôt que sa majesté se sut expliquée publiquement sur la sormation de ce conseil. M. le comte de Soissons souhaita d'en être nommé le président, & commença à en insinuer quelque chose en présence du roi. Afin de lui faire oublier ce que j'avois fair pour traverser son mariage, je sollicitai pour lui ce titre plus honorable qu'effectif, & qui suivant les apparences devoit être sde courte du-

gouverneurs, des affaires de la guerre,

<sup>(43)</sup> François d'Or-Paul, gouverneur de léans, comte de Saint-la province.

1594-

tée; mais le roi qui sentoit crostre de jour en jour son aversion pour le comte, avoit déja jetté les yeux tur le prince de Conty, & s'en expliqua à son diner devant toute la cour; enfuite se tournant vers M. le comte, if fui dit que connoissant que son humeur le portoit tout entier vers la guerre, il le retenoit près de sa personne pour cette campagne, & lui ordonna d'aller mettre en état sa compagnie de Gendarmes. Le prince de Conty répondit par une profonde révérence, parce qu'il s'exprimoit avec peine; & le comte de Soissons en sit autant, parce que le dépit l'empêcha de parler : tout ce que lui difoit Sa Majesté étant accompagné d'éloges de sa valeur; & d'un air de distinction dont if falloit faire semblant d'être content.

Les membres du nouveau conseil furent presque tous pris de l'ancien. On y ajoûta trois intendans, Heudicourt, Marcel & Guibert: le nombre en sur dans la suite augmenté jusqu'à huit; en joignant à ces trois ci Incarville, des Barreaux, Atichy, Santeny & Vienne, & un sécrétaire qui sût Meillant, Quoique le duc de Nevers.

## 468 Memoires de Sully 3

1595.

n'y fût plus, le roi ne trouvoit pas moins de difficulté à m'y faire entrer que dans le premier. Il ne l'osa d'abord, tant il avoit d'égards pour les Catholiques, qui ne pouvoient souffrir un protestant en place. Cependant il franchit le pas trois jours après; & la raison qu'il en apporta aux autres conseillers, sût que la consiance que le prince de Conty avoit en moi, leur rendoit mon association nécessaire par

rapport à eux mêmes.

Le chemin de Sa Majesté s'adonnant par Moret, je l'accompagnai
jusques-là; moins pour l'y recevoir,
puisque madame de Rosny auroit pu
le faire sans moi, que pour avoir le
tems de m'entretenir en particulier
avec ce prince. & pour recevoir ses
instructions secrettes sur les choses
qui devoient se traiter dans le conseil
en son absence. La bonne intelligence n'y régna pas long-tems. Mes
collégues s'appercevant par les dépêches particulieres que je receyois du
roi, que j'avois l'oreille de Sa Majesté, se liguérent tous par jalousie contre moi; me regardant comme
celui qui auroit tout l'honneur de ce

1595.

que le conseil pourroit faire de louable. Ils crurent me dégoûter, ou me forcer au silence, en se réunissant tous constamment contre mon avis; comme ils virent que je n'en allois pas moins mon chemin, ils prirent le parti de s'entretenir dans les assemblées de toute autre chose que des finances, dont ils remettoient à conférer en secret, tantot chez le chancelier, tantot chez Sancy: c'est-là que tout se regloit sans ma participation. Je ne leur dissimulai point ce que je pensois de cette prévarication : je leur déclarai que je ne prétendois plus être compris. dans leurs réfultats; & au lieu de figner. leurs arrêtés, je protestai contre, & me retirai à Moret, Messieurs du conseil qui n'avoient pas même de prétexte à apporter du mécontentement qu'ils me donnoient, craignirent les reproches de sa majesté, & me firent prier par M. le prince de Conty luimême de revenir au conseil. J'ai toujours été naturellement incapable de flater personne, ni de rien dire contre mon sentiment. Je leur répondis que puisqu'on ne iremédioit à aucun desabus qui s'étoient introduits dans les

±595.

finances, quoiqu'on les connut; je ne voulois pas du moins qu'il me fût reproché d'y participer, & je demeurai à Moret, plutôt que d'être le témoin des malversations que je voyois commettre impunément.

Le roi trouva tant de conformité entre fa fituation & la mienne, lorsque je lui mandai tout ce qui m'étoitarrivé, qu'il crut ne pouvoir mieux me confoder qu'en m'en instruisant à son tour. Il avoit affaire à des esprits intraitables. M. le comte de Soissons qui ne l'avoit suivi qu'à regret, s'en vengeoit en lui faifant effuyer tous les caprices & sa mauvaise homeur. Il eut beau faire, il ne put pousser sa majesté, quelque irritée qu'elle fût, jusqu'à en arracher un ordee de se retirer, qui étoit tour ce qu'il demandoit; & il fut enfin obligé de se revirer de lui-même fur un prétexte si frivole, qu'à peine peut-on l'appeller un prétexte. Sur le bruit de l'approche du connétable de Castille, le roi s'étant fait amener par le connétable de montmorency & le maréchal de Biron les deux corps de troupes qu'ils commandoient, M. le comte précendit que sa charge de

grand-maître de la maison du roi lui donnoit le droit de conduire en chef toutes ces troupes en l'absence de Sa Majesté: & il le lui déclara à elle même. Le roi ne jugea pas devoir seulement parler au connétable & au maréchal de souffrir un passe-droit de cette nature & s'efforça de faire revenir le comte de Soissons de cette ridicule idée. Il le sollicita, le pria comme il auroit pu faire son fils on son frere, ce sont les termes dont ce prince se Servoit en me mandant ce détail, mais inutilement. Le comte qui ne péchoit pas par ignorance, le quitta avec un feint mécontentement, & engagea une partie des gens de guerre : qu'il avoit sous sa conduite, à en faire aucant. Le roi dépêcha aussi-tôt un courier chargé de lettres pour son conseil, qu'il avertissoit de prendre de sustes mesures sur la fuite du comte de Soissons. Le même courier en laissa une pour moi en passant par Moret, Henri ne sçavoit pas encore que je m'y étois retiré; mais nous étions ainsi convenus, afin de dérober à mes ennemis la connoissance de mon commerce avec Sa Majesté,

#### 472 Memoires de Sully

€595.

Trois ou quatre jours après la réception de cette lettre, mes domestiques vinrent m'avertir qu'il venoit d'arriver des gens de guerre, qui pré-tendoient avoir leur logement à Saint-Mamert, village sur le confluent de la Seine & du Loin, de la dépendance de Moret, & qui n'en est distant que d'un quart de lieu J'envoyai Camord sçavoir qui ils étoient, & quel étoit leur déssein. Non-seulement ils ne me rendirent point par ce gentilhomme les civilités usitées en pareil cas: mais encore il lui répondirent insolemment qu'ils étoient en droit de loger par tout où leur chevaux se trouvoient fatigués, sans qu'on pût exiger d'eux que de ne faire aucun dégât. Ils refusérent de nommer leur capitaines, & dirent seulement qu'ils étoient à M. le comte de Soiffons. Pour mettre encore davantage ces officiers dans leur tort, je crus devoir leur écrire une seconde fois, que puisqu'ils appartenoient à M. le comte qui me faisoit l'honneur de m'aimer, ils devoient venir loger à Moret, que je leur ferois donner place dans les hôtellesies & chez les bourgeois, ou il seroient

473

roient plus commodément. J'y glissai seulement un mot pour leur montrer que je sentois bien la maniere dont ils avoient reçu mon député. Camord que je voulus charger de ce second message, me dit que cela ne serviroit qu'à accroître l'insolence de ces officiers, qui n'étoient venus que dans un dessein prémédité de m'insulter : ce qu'il me confirma par plusieurs autres circonstances de sa réception, qu'il m'avoit cachées pour éviter un plus grand malheur. Madame de Rosny qui étoit présente à ce rapport, commença à se laisser aller à des frayeurs de femme; & en accusant Camord d'imprudence, elle dit qu'elle aimoit mieux que tout le village de Saint-Mamert fût ruiné de fond en comble, que de me voir pour si peu de chose brouillé avec M. le comte, & exposé à un démêlé avec ces officiers.

J'imposai filence à mon épouse, & commençant à faire arrêter cinq ou six de ces cavaliers, qui étoient venus faire raccommoder leurs équipages dans Moret, & acheter des denrées, je renvoyai Camord vers ces officiers impolis. Il sut encore

Tome II.

1595.

plus mal reçu cette fois. Peu s'en fallut qu'on n'usât de main mise. On se plaignit avec de grandes menaces de la détention des soldars. Il n'étoit plus possible de dissimuler; & il ne merestoit d'autre parti à prendre que de me faire raison à moi-même, en continuant d'user de toute la modération possible. Je sis retenir douze: autres cavaliers qui venoient d'entren dans Moret; & raffemblam en deux heures cent cinquante arquebulioro & trente chevaux, je pris avec moi les trente chevaux, cinquante des arquebuliers & trente piquiers, avec lesquels je m'avançai vers Saint-Mamert, par le chemin de terre qui y conduir, & qui est fort couvert; pendant que le reste de ma troupe fit le même trajet par la riviere, sur un bateau plat & couvert de planches, & arriva en même-tems que moi fous les maisons du village qui bordent la riviere. Mes aggresfeurs voyant cette double escorte, détacherent quelques - uns des leurs, qui s'adressant à moi me demandement ce que cela significit : 38 Rien autre chose, leur répondis-je froidement, n finon que ce village étant à mei,

» j'y mene loger mes gens de pied, » qui en font leur quartier. « Les officiers comprirent à ces paroles que je n'étois pas d'humeur à leur céder. Ils renvoyerent me faire des excuses, & me dire qu'ils alloient se retirer dans le moment; n'ayant point compté loger sur mes terres malgré moi, ce que M. le comte ne leur auroit pas pardonné. En effet ils payerent ce qu'ils avoient acheté. & remonterent tous à cheval, sans seulement demander leurs prisonniers, que je leur renvoyai lorsqu'ils furent sur le côteau de Dormeilles. Ils m'en remercierent, & me firent des offres de service, qui acheverent de m'appaiser. J'envoyai même aux officiers douze bouteilles de vin & deux pâtés. Après quoi je montai à cheval, pour aller fuivant l'ordre que je venois de recevoir de sa majesté, prendre avec M. le prince de Conty des mesures contre la désertion de M. le comte de Soissons.

Ce malheur n'est rien auprès de celui qui arriva en Picardie. La jalousie du commandement brouissa dès l'abord le duc de Nevers avec le duc de Bouillon. Le comte de Fuentes &

Хij

### 476 Memoires de Sully;

1595.

Rosne qui commandoient les troupes Espagnols & qui sans doute en surent informés, prositerent de cette désunion & vinrent assiéger le Catelet & la Capelle. La premiere de ces deux places manquoit de vivres & de munitions de guerre, & la seconde avoit un gouverneur sans honneur; mais la principale cause de leur perte vint des deux généraux (44) françois qui en haine l'un de l'autre ne sirent aucune démarche pour les secourir.

Les choses étoient en cet état, lorsque le gouverneur de Ham, place Espagnole, mécontent de sa garnison, résolut de remettre au roi le château de Ham, qui entraînoit la reddition de la ville. Il s'adressa au duc de Longueville, & le pria de lui prêter main sorte, ayant en tête une garnison nombreuse. Longueville sit part de la chose à ses officiers généraux & surtout au duc de Bouillon, qui lui promit un prompt secours. Sur

(44) Brantôme jus- née, & qu'il manda tifie le duc de Neyers qu'on l'artendit. Ce fur l'échec arrivé aux que les autres com-François à Dourlens, mandans no jugerent & marque qu'il s'a- pas à propos de faire, yança à grande jour- rom, 3. p. 268.

1595.

cette assurance, le duc de Longueville pour ne pas perdre par trop de délai une occasion si favorable, accourut d'abord du côté de Ham, avec d'Humiéres suivi de quelques troupes Picardes, & en jetta partie dans Charles le château, partie aux environs, cher-d'Humiechant à réduire la ville par l'escalade res. & le petard. La garnison ennemie se défendit avec un courage de lions. Elle les repoussa plusieurs fois. Il ne s'est peut-être jamais rien passé de plus vif en ce genre. Enfin les François animés par leurs braves chefs, qui virent qu'ils attendoient inutilement le duc de Bouillon, s'attacherent aux retranchemens du château, les forcerent & entrerent dans la ville.La garnison Espagnole les y attendit de pied ferme. Forcée de plier, elle se rallia plusieurs fois, & donna une infinité de petits combats dans les places, les carrefours, l'es maisons mêmes; jusqu'à ce qu'elle fût toute taillée en piéces au nombre de mille ou douze cens hommes. Mais les François acheterent fort cher cet avantage. Il leur en coûta trente de Leurs meilleurs officiers; du nombre desquels furent du Cluseau & la Groix, chard desquels furent du Cluseau & la Groix, Cluseau. X iij

## 478 MEMOIRES DE SULLY;

1595.

mestre de camp, & d'Humiéres (45) lui - même, le plus brave & le plus capable officier qui fût en toute la Picardie.

Messieurs de Saint-Paul, de Bouillon & de Villars, ayant joint leurs
troupes pendant cet intervalle, crurent ne pouvoir mieux les employer
qu'à faire lever le siège de Dourlens,
que Fuentes & Rosne avoient attaqué
après le Catelet & la Capelle. Le duc
de Bouillon menoit quatre cens chevaux, Villars autant & Saint-Paul
cinq cens; & toute leur infanterie
pouvoit monter à deux mille hommes
qu'ils comptoient jetter dans la ville,
s'ils ne réussissient pas à en chasser
les assiégeans.

A demie-lieue de Dourlens, Bouillon ayant fait avancer cinq cens pasdevant lui cinquante de ses cavaliers, pour gagner le sommet d'une montagne d'où l'on découvroit en plein la ville & le camp des assiégeans, qua-

<sup>(45)</sup> On ne peut royaume le pleurerien ajouter à l'éloge rent. Sa vie & ses que fait de ce sei-belles actions remgneur M. De-Thou, plissent le vol. 8030. qui dit, liv. 112. que des Ms. de la bibliot. le soi & tout le durei.

1595.

tre de ces cinquante chevaux qui précédoient les autres, apperçurent une troupe des ennemis qui venoit droit à eux entre le camp & le côteau : c'étoit l'armée entière en ordre de bataille, qui avoit été instruite du dessein des nôtres. Mais ces quatre cavaliers à qui la peur ne permit de voir la chose que confusément, firent un faux rapport au duc de Bouillon, qui croyant n'avoir en tête qu'un détachement; doubla le pas de ce côté avec son escadron. Arrivé sur le haut de la montagne, il vit clairement sa méprise. Un patti de cent chevaux précédoit deux escadrons de six cens chevaux chaoun, qui -se tenoient derriere environ mille pas. & étoient soutenus de trois autres es--cadrons de pareil nombre & d'une infantenie de sept à buit mille hommes. Les cept chevauxon'entent passinôt apperçu Bouillon, qu'ilevincent à dui au trot, suivis au grand, pas des deux premiers escadrons, tous armés de pied en cap & la lance fur la cuisse; ce qui ne lui permit plus de douter que les François n'eussent été découverts., & qu'il me fallut en venir aux mains, quoique la partie fût si inégale, quelles Xiv

1505. Espagnols étoient plus forts au moins des deux tiers, à moins qu'il ne trouvât le moyen de leur cacher son petit nombre.

Bouillon envoya un gentilhomme dire à l'amiral qu'il vint promptement à son secours. Villars qui étoit la bravoure même, fans répondre un seul mot, haussa les bras au milieu de ses cavaliers & leur fit mettre casque en tête, en leur disant pour toute exhortation de ne songer qu'à le suivre; & dans l'instant Bouillon le vit à son côté. Le trouvant si bien disposé, il lui dit qu'il falloit empêcher les ennemis de reconnoître lours derriéres, en faifant la plus furieuse charge qu'on pourroit. L'amiral ne se le fit pas dire deux fois. Croyant être parfaitement secondé par Bouillon, il prit par émulation le devant avec sa troupe, & marchant intrépidement vers l'ennemi au grand trot, il attaqua brusquement la gauche & se jetta le pistolet à la main au travers de cette forêt de lances. Il mit l'épouvante parmi les fix cens premiers chevaux, & il les auroit taillés en piéces & peut-être mieux fait encore, s'il avoit eu un aussi bon second; mais

15.25.

Bouillon ne fit de son côté qu'une fausse attaque, après laquelle il se retira en caracolant; & il a toujours soutenu, qu'il n'étoit convenu que de cela seul avec (46) l'amiral; quoique tous ceux qui accompagnoient ce dernier; aient unanimement déposé pour une attaque véritable.

Cette méprise, si c'en sut une; eut toute la suite sâcheuse qu'on en devoit attendre. L'escadron ennemi que Bouillon avoit attaqué & ensuite esquivé, sut le premier qui tomba sur les bras de Villars vainqueur du sien; & dans l'instant il s'y joignit d'autres

(46) Si nous n'en qu'on ne peut excuser croyons pas l'historien qui a écrit sa vie, eroyons - en M. De-Thou, qui disculpe entierement le duc de Bouillon. Il dit de plus, que l'amiral de Villars sur encore averti par le comte de Saint -¡Paul de seritrer, mais qu'il ne prit cet avis que pour une espèce d'ordre du duc de Bouillon, mais qu'il étoit alors auquel il resus de trop engagé. Chronoli déserer par vanité, Novenn. liv. 7. pagiste de l'avis que le duc proportion de par une bravoure sou.

### 482 Memoires de Sully,

troupes fraîches en si grand nombre; que son escadron accablé ne vit plus d'autre parti à prendre que la fuite. Villars incapable de fuir ou de trembler, fit des efforts incroyables avec un petit nombre de braves gens qui ne l'abandonnerent point; mais enfin assaillis & enveloppés de tous côtés, ils furent tous portés par terre & expirerent percés de coups, ou massacrés (47) de sang froid.

Il ne lervit de rien à Bouillon d'awoir ainsi mis à la boucherie son collégne. L'ennemi victorieux s'attacha à sa troupe, & celle de Saint-Paul à l'infanterie. Leur chef ne leur avoit pas inspiré l'exemple de se défendre, & ne fit encore rien moins en ce moment. Bouillon & Saint-

Villars sut de ces der-portoient depuis qu'il piers. Ayant été fait prisonnier par quel-ques Napolitains; un lui du roi, sut la vecapitaine Espagnol, ritable cause de sa nommé Contrera, en-tra exprès en dispute avec eux pour l'avoir, & se servir de seurre-fus pour le tuer. L'en ties pour le tuer l'en ties pour le tuer l'en ties pour le tuer l'en tuer l'en ties pour le tuer l'en tuer l'en ties pour le tuer l'en tuer l'en ties pour le tuer l'en ties pou toile dit que la haine!

1595.

Paul prirent la fuite & leur cavalerie avec eux, laissant l'infanterie sans aucune espérance de salut; aussi sutelle hachée par morceaux. La ville affiégée demanda en vain après cela à capituler. L'ennemi enyvré de sa bonne fortune n'écouta rien, força la place lorsqu'elle parlementoit, & fit main baffe par-tout avec une horrible inhumanité. Je tiens ce détail de Lafont, qui repassa à mon service après avoir perdu son maître, & on peut s'assurer qu'il est exactement vrai, puisque cet homme mérite toute la foi qu'on doit à un homme d'honneur & rémoin oculaire de tout ce qu'il rapporté. Il observe qu'il périt en cette occasion plus de trois mille François, & ce qui est bien déplorable, plus de vaillans hommes qu'il n'en avoit péri dans les trois grandes batailles ensemble que le roi avoit livrées à Courras, à Arques & à Ivry. Dans le feul Villars la France dut compter avoir fait une perte irréparable. Aux regrets communs à rout le royaume, je joins particuliérement celui d'avoir perdu un véritable & rare ami.

-2

3;

:=

1:

Une autre lettre aussi fidelle du

Xvi.

## 484 MEMOTRES DE SULLY;

**2595.** 

sieur Baltazard, auquel j'avois expres-Cément recommandé de ne rien perdre de tout ce qui se feroit dans l'armée du roi me met en état d'en instruire le public. On verra avec plaisir en lisant ce récir, un roi que les délices. du trône avoient laissé tel qu'il étoit auparavant. Ses succès paroissoient sels en toutes leurs circonstances, qu'on, ne scauroit les attribuer qu'à sa valeur, & à sa bonne conduite; & leur gloire redouble par l'opposition des malheurs qui arrivoient par-tout où il n'étoit point. Aussi cette campagne de Henri en Franche-Comté l'emporte, dans l'esprit de bien des connoisseurs. fur-tout ce qu'on lui avoit vu faire jusques,là,...

J'ai remarqué plus haut que le maréchal de Biron étoit occupé à secourir les bourgeois de Dijon, qui tenoient assiégée la garnison ennemie dans leur château. Il y arriva sort-apropos. Le vicomte de (48) Tavannes ayant amené un rensort considérable à cette garnison, d'assiégée elle étoit

<sup>(48)</sup> Jean de Saulx, lieutenant en Bourfait maréchal de Frangogne pour le duc de ce par la ligue, & Marenne.

1595.

devenue assiégante à son tour. La bourgeoisse pressée de toutes parts & réduite aux abois, ne faisoit plus que se défendre dans quelques bouts de rues où elle étoit acculée, & ne difposoit plus que d'une seule des portes de la ville. Larrivée de Biron lui fit reprendre courage. Ils rechasserent ensemble le vicomte de Tavannes & l'investirent dans les châteaux de Dijon & de Talan (49) C'est fur ces entrefaites que Biron apprit que le duc de Maienne, qui étoit sensiblement affligé du succès des armes du roi en Bourgogne, avoit si instament sollicité le connétable de Castille, que celui-ci étoit sur le point de passer enfin. les Monts à la tête d'une armée & d'entrer en Bourgogne. Biron cachant auroi ce qu'il avoit appris, se contenta d'envoyer le prier de venir au plutôt lui aider à réduire le château de Dijon. Le roi arrivoit à Troyes, lorsqu'il reçut la dépêche du maréchal . & devinant par pure conjecture ce que Biron sçavoit par un bon avis; je veux dire, que le connétable de Castille

(49) A demi lieue mandoit un Italien, de Dijon, où com nommé Francisque.

en Flandre, prendroit sa route par Dijon, pour y rétablir en passant avec le duc de Maïenne les assaires de la ligue; il y marcha en dissence & mit tout en œuvre, assa qu'ils ne trouvassent

plus rien à faire à leur arrivée.

Il est fans contredit que ces deux généraux auroient encore pû prévenir le roi, & se conserver les châteaux de Dijon s'ils ne s'etoient pas arrêtés mai à-propos à prendre sur leur chemin Vefoul & quelques autres petites places en Franche-Comté, dont les troupes Lorraines s'étoient saisses. Après ce retardement volontaire, ils se trouvérent ensuite arrêtés malgré eux à Gray où ils trouvérent le passage de la Saône impraticable par le débordement de cette rivière. Le connétable de Castille pour lever cet obs tacle fit un pont au,-dessous de cette ville; mais il conduifir fon ouvrage si lentement qu'il sembloit craindre de s'engager dans le cœur de la France, laissant tant de riviéres derriére lui. La vérité est que ce général sçavoit déja qu'il auroit en tête la personne du roi-En partant de Troyes le roi fit

prendre les devants au comte de (50). Torigny, avec huit ou neuf cens chevaux, qui firent bien plaisir au maréchal de Biron. Henri arriva à Dijon quatre jours après, & sans descendre de cheval, il alla reconnoître les dehors & tous les environs de cette place, principalement du côté où il conjecturoit que les ennemis pourroient arriver. Il y fit faire de bons retranchemens, & coupa la communication des deux châteaux. Cela fait, le roi voyant que ces châteaux pouvoient malgré tous ses efforts tenir encore assez long-tems; il prit à son ordinaire le parti de s'avancer lui - même sur la route des ennemis avec un simple détachement, afin de retarder leur marche & de donner le tems au reste de ses troupés d'achever l'entreprise. Il jugea que ce seroit un avantage considérable pour lui, s'il pouvoit les trouver encore occupés au passage de la Saône; n'eût-il avec lui qu'une poignée de monde. Il donna donc rendez vous à toute sa troupe à Lux & à (51)

<sup>&#</sup>x27; (50) Odet de Ma-maréchal. tignon, comte de (51) Sur la frontié-Torigny, fils aîné du re de Bourgogne &

L595.

Fontaine-Françoise; prit les devants avec trois cens chevaux seulement. dont une moitié étoient arquebusiers, &vint avec cettepetite escorte jusques sur la Vigenne, près du bourg de St Seine. Là il détacha le marquis de (52) Mirebeau avec cinquante ou soiwante chevaux pour aller prendre Langue; & pendant ce tems là il passa la rivére de Vigenne, avec cent ou cent vingt chevaux, uniquement dans le dessein de connoître le terrein & la forme d'un pays où il seroit peut-être obligé d'avoir une affaire.

Il n'avoit guère fait plus d'une lieue, qu'il vit revenir à lui affez en désordre Mirebeau, qui lui dit qu'il avoit été chargé par trois ou quatre cens chevaux qui l'avoient empêché de bien reconnoître l'ennemi. Qu'il croyoit pourtant que ces quatre cens chevaux avoient été envoyés se saisir du poste de Saint-Seine, & qu'ils étoient suivis de près par toute

de Franche-Comté : beau, comte de Charcette expédition se fit | ny, conseiller d'état, au commencement de le lieutenant pour le: roi en Bourgogne ... (52) Jacques Cha- mort en 1670.

bot, marquis de Mire-l.

595

l'armée. Le maréchal de Biron qui arrivoit en ce moment auprès du roi, offrit d'aller sçavoir des nouvelles plus positives. Au bout de mille pas il trouva une garde avancée sur une colline d'environ soixante chevaux qu'il chargea, & ayant pris fa place, il vit clairement toute l'armée Espagnole s'approcher en ordre de bataille, & en particulier quatre cens chevaux plus avancés que le reste de l'armée, qui en poursuivoient cent cinquante Francois. C'étoit (53) d'Aussonville que sa majesté avoit envoyé à la découverte d'un autre côté. d'Áussonville en suyant, détourna l'orage sur le maréchal de Biron. Le détachement ennemi l'attaqua à droite & à gauche en se séparant en deux bandes ; sans doute dans la même intention que Biron, de découvrir ce qui pouvoit être derriére. La différence entr'eux étoit que les ennemis soutenus de près de six cens autres chevaux, étoient supérieurs de plus des deux tiers aux deux troupes de MML de Biron & de Mirebeau, qui ne fai-

<sup>(53)</sup> N. baron d'Auf-George, gentilhome fonville de Saint-me Lorrain.

soient en tout que trois cens chevaux. Malgré l'inégalité Biron ne laissa pas de faire face. Il separa ses trois cens chevaux en trois pelotons égaux. Mirebau fut placé avec le premier à la droite; le baron de Lux (54) à la gauche avec le second, & le maréchal se tint au milieu avec le troisiéme. Les ennemis chargerent en même-tems par cent cinquante hommes d'un & d'autre côté. De Lux fut fort maltraité & même jetté par terre avec plusieurs autres, Biron qui avoit eu l'avantage par son endroit, vota à son secours. & rétablit sa troupe; mais ensuite il fut chargé si impétueusement lui-même par tous les escadrons ennemis réunis, vers lesquels il en vit encore s'avancer d'autres de la grande armée, qu'il prit le parti de la retraite. Cette retraite fut changée en une fuire véritable, si-tôt que cette cavalerie ennemie se fut mise à ses trousses,

<sup>(54)</sup> Edme de Malain, baron de Lux parlé à l'occasion de ou de Luz. Il fut confeiller d'Etat, capitaine de cinquante hommes d'armes, & lieutenant du roi en

### LIVER SEPTIEME. 461.

Il arriva en cet étatà la vûe du roi, qui envoya d'abord cent chevaux pour le soutenir. Rien n'est plus difficile que d'arrêter une troupe qui fuit; surtout lorsqu'elle a l'ennemi sur ses talons. Ces cens hommes prirent eux-mêmes de mouvement de ceux qu'ils venoient appuyer & revinrent en fuyant.

Le roi voyant qu'il ne lui restoit de ressource que dans lui-même, s'avance vers les fuyards, sans se donner le tems de prendre son casque; s'expose à la rencontre des escadrons victorieux, qui composoient plus de huit cens hommes; appelle ses prin-cipaux officiers par leur nom, & en se portant par-tout sans aucun ménagement pour sa personne, il fait tant qu'il arrête une partie des fuyards. Il fait deux corps du tout, & se mettant à la tête de cens cinquante che- Claude vaux, il revient à la charge d'un côté; mouille, pendant que la Trémouille en fait duc de autant de l'autre par son ordre, avec Thouars. pareil nombre. Sans cette intrépidité, il ne seroit peut-être pas échappé un seul de ces trois cens hommes, ainsi engagés au-delà d'une riviére, devant un corps de cavalerie victo-

1595.

### 492 Menoires de Solly;

rieux. Le roi (55) donnant l'exeme **1**595. ple à ses soldats, se mêle ensuite la tête nue au milieu de ces six escadrons; les ouvre & les fait plier. Bi-

> (55) Le roi disoit que dans les autres occasions où il s'étoit trouvé, il avoit combattu pour la victoire, mais qu'en celle-ci il avoit combattu pour la victoire, la vie. Pérésixe, Mathieu, Cayet, le Grain & d'Aubigné, rapportent les actions de cette journée de la même maniere, M. De-Thou, & le vol. 8929. der manuscrist voyaux, avec quelque différence. D'Aubigné professe de la vol. 8929. der manuscrist voyaux, avec quelque différence, D'Aubigné professe lui, & qui étoit voyaux, avec quelque différence. D'Aubigné professe lui, & qui étoit prefix que le roi ne se montra parsaite premier des ment content que des ment content que des | ennemis qui s'en seuls ducs de la Tré- » approcheroit, en mouille & d'Elbeuf, » choisir un si à proqui se joignirent enpos, qu'il lui perça
> femble de bonne gra
> la tête de part en
> ce. Pour abattre, dit
> pil, la rosée devant vint siffer autour » sa majesté, « tom, 3. » des oreilles du roi, liv, 4. chap. 8. Mais » qui ne parla jamais felon De - Thou, il » de pistolet, qu'il ne boua devant le parle- p se souvint de ce ment le marquis de » coup, disant n'en Mirebau, la Curée & » avoir jamais vû de glinseurs autres. » plus grand; austi. · Elissieurs autres.

Livre Septième. 493 =

con profitant de l'occasion, rassemble quelque cent vingt chevaux de ceux qui fuyoient, revient à l'appui du roi, & tous ensemble ils menent la cavalerie ennemie battant jusques dans le gros de l'armée du duc de Maïenne.

**1**595•

Henri ne se laissa pas si fort emporter, qu'il n'apperçût à droit & à gauche deux bois farcis de sussiliers, dont il alloit essuyer la décharge, & ensuite courir tisque d'être enveloppé, si dans le cours du combat il se sût permis d'insulter l'armée Espagnole. Il suspend sa course & se tient sur ses gardes. Dans le moment il apperçoit deux autres corps de cayalerie, qui sortoient du milieu de

en étoit - il chargé de nemis fut son salut à sourceaux d'a-socier. Au rapport du même, le duc de à Aumale. Ce qui est Maïenne demanda plus surprenant, c'est quatre cens chevaux que ce prince ne perseulement au général dir que six hommes Espagnol, pour charque l'Espagnol lui redula, persuadé que l'Espagnol lui resus d'ans une action si que l'Espagnol lui redula, persuadé que l'Espagnol six vingt demeura du côté des fusa persuadé que l'appagnols six vingt morts, outre deux qu'à le faire tomber dans une embuscade. Cette désiance des en-

i

₹59**5**₽

l'un de ces bois, pour venir fortifier l'avant garde vaincue. C'étoit encore là un de ces momens critiques, où le plus léger manque de précaution est fuivi d'une perte inévitable. Le roi qui observoit de l'œil la manœuvre de ces deux troupes, fait faire cependant halte à la sienne, & la rapproche pour être en état de les recevoir. Il ne s'agissoit que de cela seul : car dans l'ardeur de sa victoire, elle eut bientôt renversé tout ce qui vint à sa rencontre, & se trouva au large devant tous ces bataillons, étonnés des prodiges qu'ils voyoient. Henri comprit que cette surprise ne pouvoit pas être fort longue; & qu'il altoit avoir sur les bras un monde, animé par la vûe d'une poignée de gens, à réparer la honte d'une défaite presque incompréhensible. Il profita de l'inaction de l'ennemi pour regagner sans être poursuivi, du moins le premier lieu du combat, & se dégager du milieu de l'armée ennemie : ce qu'il fit avec tant d'ordre & de supériorité que l'ennemi ne se racquitta en rien de sa perte; & que ce prince remporta dans un même jour & presque dans le même moment, l'honplus belle retraite, dont l'histoire nous

1595.

fournisse l'exemple.

En arrivant à son premier poste, il trouva le comte de Chiverny, (56) le chevalier d'Oise, MM. de Vitry, de Clermont, de Rissé, d'Arambure, de la Curée, d'Heures, de Saint-Geran & de la Boulaye, qui arrivoient aussi avec leurs compagnies; elles composoient avec celles du roi environ huit cens chevaux. Les ennemis n'oserent l'attaquer après ce renfort. Persuadés que toute son armée le suivoit, & encore consternés de ce qu'un peloton de ces gens en venoit de battre six fois autant, ils rebrousserent chemin, faisant passer leur cavalerie à leur tête, afin que l'infanterie la mît à couvert. Le roi

(56) Henri Hurault, & mal monté. Une comte de Chiverny. Voix qu'il reconnut Georges de Brancas-Villars. Louis de l'Hôpital - Vitry. George de Clermont-d'Amheboife. N. de Créquy Rissey. Jean d'Arambure. Gilbert Filhet de la Curée. Il su de la Curée. Il su de la Curée. Il su de la bi-combat, où il combattit sans armures.

ne laissa pas de les poursuivre; & il ne cessa point de les harceler, qu'il ne leur eût fait repasser la Szêne sur leur Pont au-dessous de Gray. Comme ils n'osérent plus après cela tenter ce passage, la Bourgogne demeura par cet exploit à la discrétion du roi, qui la prit toute en peu de jours, à l'exception de (57) Seure. Il s'empara encore de quantité de petites villes en Franche-Comté, qu'il mit en liberté à la priere des Suisses. Tous ces avantages furent les fruits de la journée de Fon-

Henri avoua qu'ils n'égaloient pas ce qu'il avoit perdu, quand il eût appris la déroute arrivée en Picardie. Il se hâta de quitter la Bourgogne & le Lyonnois & revint en diligence à Paris. Il passa par Moret; où ayant sçu en détail les motifs de ma sortie du conseil, il me rendit justice, & jugea que les marques qu'il avoit laissé paroître de sa consiance en moi, & le désir que j'avois de m'en rendre encore plus digne, étoient les vraies

taine-Françoise.

causes

<sup>(57)</sup> Seure, ville s'appelle aujourd'hui fur la Saône: elle a Bellegarde, changé de nom, &

causes qui m'avoient attiré tant d'ennemis. Il eut la bonté de m'en conoler, en m' assurant que ce déchaînement'ne faisoit qu'accroître sa bonne volonté pour moi. Je convins en même-tems que sa majesté ayant à ménager tout le monde, dans une conjoncture où l'échec arrivé devant Dourlens pouvoit causer une révolution, elle étoit obligée de dissimuler & de n'accuser personne. Ce fut avec moi seulement que le roi se plaignit des auteurs de ce cruel accident, & qu'il déplora les pernicieux effets de l'inimitié des chefs, presque l'unique cause des plus? grands défaitres dans la guerre. Il me parut sensiblement touché de la perte de l'amiral de Villars; & il ne m'en parla qu'avec mille louanges. Il avoit! bien sou démêler la vériré, au travers de tout ce que les parties intéressées avoient avancé, pour mettre sur le compre du morttout ce quiétoit arrivé.

Ce prince comprit en ce moment, & m'avoua qu'il s'étoit laissé aller mala à-propos à l'avis d'une guerre, dont on lui avoit assuré le succès infaillible. Il eut même la sincérité de la traiter de faute si capitale, qu'elle étoit capable

Tome 11.

de replonger la France dans des miferes plus grandes que celles dont elle sortoit. Le roi en parlant ainsi, ne considéroit que la grandeur d'une perte telle que le Catelet, la Capelle, (58) Ardres, Dourlens, Cambray, dont Balagny venoit d'être chasse, & Calais par-deffus tout, qu'on regardoit déja comme pris, quoiqu'il ne le fût pas encore. Pour moi je trouvois que la France avoit encore plus rifqué dans ces occasions, où le roi n'avoit sauvé la Bourgogne & sa propre vie, que par un prodige de valeur & de bonheur. Depuis cela, Henri avoit coûtume de dire qu'une déclaration de guerre est la chose du monde qui doit être le plus mûrement pesée; & que quelqu'attention qu'on croie y apporter, elle ne l'est presque jamais allez. Les princes peuvent encore tirer de cet exemple une autre leçon qui n'est pas moins utile : c'est qu'ils ne doivent jamais avoir de haine en-

<sup>(58)</sup> Ardres fut rendu aux ennemis par le comte de Belin, &c. Bongars, Epift, presque sans faire de 75. ad Camer. Morsjos, désense. Il en sut dif chap. 33, gracié: on lui ôta ses

venimée contre leurs voisins; & que la prudence exige en bien des occafions, que malgré le ressentiment le plus violent & même le plus juste, ils paroissent toujours disposés à la réconciliation.

Le roi se garda bien de rien témoigner en public de ce qu'il pensoit. Au contraire, cherchant à relever les courages abattus, ils répondit aux Parisiens qui vinrent le complimenter sur sa perte, qu'elle étoit facile à réparer, si de leur part ils vouloiene joindre les effets aux paroles. Ils lui firent d'assez belles offres : mais sa majesté ayant plusieurs fois éprouvé combien peu elle devoit s'y arrêter, prit ses mesures d'ailleurs; & sans en attendre l'accomplissement, elle repar? tit de Paris dès le lendemain, avec la joie d'avoir appris par un courrier arrivé de Rome, que le pape s'étoit enfin porté à lui donner (59) l'absolution qu'il faisoit solliciter depuis si

<sup>(59) »</sup> Ce qui sit. » avoit le pouvoir de so dit M. de Péréfixe, » réhabiliter les re- sque le pape tarda » laps. Il étoit fort en tant à accorder l'ab- » colére de ce que les » solution, c'est, di- » prélats de France » soit-il, que lui seul, » avoient entrepris de Y ij

# 500 Memoires de Sully,

1565.

long-tems: nouvelle qui n'étoit rien moins qu'indifférente dans la conjon-Aure présente.

Le saint Pere mit pour conditions (60) à cette absolution: que le roi

» l'absoudre ; quoi-Inée. Je remarque dans » seulement. «

tous les vendredis; de blables.

m qu'ils ne l'eussent cet acte, que le pa-mablous que par pro-pe après avoir donné m vision ad Cautelam l'absolution à Henri, feulement. « le nomma alors feule-(60) Outre ces con-ment, roi de Franditions qu'on peut ce & de Navarre. A voir en original dans le Vol. 8778. dei Mf. de ferere, le faint pere la bibliot. du roi, où donnoit légérement l'acte de l'abfolution de Henri IV. est rapporté tout au long en les épaules de MM. italien; le saint pere du Perron & d'Ossar y impose encore pour qui y sont nommés pénitence à ce prince, procuratori di Navard'entendre tous les ra : ce qui est une Dimanches & fêtes formalité ordinaire de une messe conventuel-certe sorte de cérémole dans la chapelle nie, sur laquelle les royale, & la messe pri-écrivains protestans vée tous les jours de n'ont pas manque de la semaine; de dire le gloser avec malignité, rosaires tous les Di-manches, le chapelet IV. s'étoit soumis à tous les samedis, & recevoir des coups de les litanies tous les fouet par procureur, mercredis; de jeûner & autres traits sem-Mais se confesser & commu-mauvaises plaisantenier publiquement au ries n'en ont plus immoins quatre fois l'an-polé à personne, de-

### Liver Septième: 501

excluroit les Protestans de toutes les charges & dignités; & qu'il travailleroit de tout son pouvoir à les éteindre tout-à-fait; qu'il rétablireit la

puis que M. de Thou d'Henri IV. il me semfat.

& tous les critiques ble qu'aprés avoir exafenles, ont fait voir mine tout ce qu'il dit qu'elles étoient injuf-lur ce sujet, p. 45, 48, tes & sans fondement. 105, 107, 115, 129, M. de Sully à ce qu'il 208, & suiv. ancienne paroît, s'étoit mis au- édition in-fol. on ne dessus de cette erreur peut se dispenser de populaire, mais je ne reconnoître d'un côscais s'il observe la té, qu'il y trouva de même équité par rap-grandes difficultés ' port au cardinal d'Of- dans l'esprit du pape & de véritables obsta-Ce qu'il en dit ici, & cles de la part du conen plusieurs autres en-clave; qu'il s'appliqua droits de ses memoi-avec travail & avec res, m'a donné la cu-fruit à les surmonter; riofité de lire avec at-tention le recueil des lui auroit eu bien de Lettres de ce cardinal, la peine à y réuffir: qui jouit parmi nous témoin ce qui arriva de la réputation d'a-voir été aussi bon fran-çois qu'habile négo-ciateur. Je dirai libre-ment ma pensée sur chacun des griefs qui chacun des griefs qui fouraisses auxfournissent au duc de quels la cour de ro-Sully occasion de l'at-me eut souvent retaquer, à mesure qu'ils cours dans les formase présenteront ; & lités ; & même que pour commencer par tout ce manege l'im-celui de l'absolution patienta souvent aussi Y iii

### 502 MEMOIRES DE SULLY;

messe en Béarn; qu'il feroit restituer aux Catholiques tous les biens ecclésiastiques qui leur avoient été pris par les Huguenots; qu'il résoudroit le prince de Condé à se faire Catholique romain; qu'il publieroit & feroit recevoir le concile de Trente; ensin qu'il

bien que la superche- qu'il crut que toutes rie dont il se plaint ces précautions dequ'on usa dans la bulle venoient nécessaires d'absolution. Cepen-pour l'intérêt de la dant au travers de religion : soit enfin tout cela on sent d'un qu'il fût un peu préautre côté dans ces venu en faveur des mêmes endroits, & maximes de la ligue; bien plus encore dans ce qui ne mempêche tous ceux qui ont pas de fouseire aux quelque rapport aux éloges qu'ont donné Protestans, aux Jésui- à ce cardinal tous nos tes, au concile de bons historiens, & en Trente, &c. que cet- dernier lieu Amelot te éminence ne fut de la Houssaye, dans point faché que l'af-la vie qu'il nous a dopfaire de l'absolution né du cardinal d'Osdu roi passa avec les sat, à la tête de l'éconditions dont M. de dicion de ses lettres à Sully se plaint si amé-laquelle je renvoie le rement : soit que d'Os-lecteur. L'abbé du fat n'y appercut point Perron & M. de Vil-cette prétendue lésion leroy rendirent aussi de l'honneur de la d'importans services à couronne, & ce pré-Henri IV. dans l'afjudice aux libertés de faire de son absolul'église Gallicane, ce tion. Mathieu, tom. que je laisse aux sça- 2. liv. 2. pag. 210. 0 vans à discuter : foit suiv.

Livr'e Septieme. 503

rétabliroit les Jésuites en France. Celles de ces conditions qui regardoient les Protestans & le concile de Trente demeurerent fant effet: le roi fatisfit aux autres. Ceux qui trouwent qu'en cette occasion la majellé recut la loi du pape, ne doivent s'en prendre qu'à du Perron, & plus encore à Amault d'Offit, alors agent immédiat de cette affaire à Rome. Bien loin de rejetter ces conditions, ces deux ecclésiastiques aurosent été bien fachés que la chose le fûr exécurée autrement. Si l'on doit ajoûter foi à un mémoire qui me fut envoyé de Rome plusieurs années après, & dont je parlorai plus au long en lon tems ; un y trouvers la preuve complette de be que je viens de dire, du moins sunt à d'Offat.

1.

=

;ē

i£.

:: 7

:

Ce memoire avance deux choses au sojer de l'absolution du rôl, qui en sait un des articles principaux : l'une , que le pape & tout le facré collége souhaitoient si passionnément que ce prince eut recours à Rome pour cette formalité, qu'ils ne pouvoient cachet la crainte que quelquefois les nouvelles leur donnoient, que Henri ne le

# 564 MEMOTRES DE SULLY;

1595.

portat à la mépriser ou à la regarder comme inutile. Il en prend la preuve dans leurs propres lettres. L'autre, que d'Ossat, loin d'instruire le roi de cette disposition de la cour de Rome, comme il devoit; pour peu qu'il ent eu en recommandation l'honneur du roi & de la couronne, faisoit au contraire entendre à ce prince, qu'il ne pourroit obtenir sa réconciliation du saint pere, qu'en souffrant qu'on donnât atteinte aux libertés de l'église Gallicane, & en, l'acherant par toutes les conditions qui viennent d'être marquées. Henri ne laiffa pas de récompenser ses deux agens par les plus éminentes dignités de la prélature.

En trois jours sa majesté se rendit à Péronne, où elle sur saluée d'abord par Balagny. Cet hommé à qui une solle vanité (61) venoit de faire perdre gouvernement, biens, semme &

<sup>(61)</sup> M. de Péréfixe de Balagny. Les médit que Cambrai fut moires de la ligue, pris par famine; d'autom. 6. marquent que trois compagnies fuil-en acculent la méfia- les ju'il ne payois telligence des ducs de point, l'obligerent à Neverset de Bouillon; rendre fa place. Tous d'autres, la lasheté les històriens ont par-

r595.

honneur au lieu de rougir & de se cacher, affectoit de se produire, parloit haut, & vouloit qu'en cet état, qui étoit son état naturel, on est pour lui tous les égards qu'on conferve pour les souverains malheureux. Le roi résolu de tout tenter pour secourir Calais, voyant qu'il n'avoit aucunes troupes avec lui pour entreprendre de sorcer le camp des assiégeans, prit le seul parti qui

lé du courage de Renée de Clermont, femme de Balagny, se seur du brave Buffy d'Amboise, qui la capelle, la défaite ment sait tous ses et de Dourlens, la prise ment sait tous ses et de Dourlens, la prise de La résolution à sa garmison se à son mari, ne voulut pas survi-vre à la petre de sa principauté, se se la frame de douleur. » Voi
» la en un chapitre de sa mourir de faim ou de douleur. » Voi» la en un chapitre de sa mourir de faim ou de douleur. » Voi» la en un chapitre des plus » Tépartit l'Espagnol, se se la fortune :

» répartit l'Espagnol, » se sur que vous aux répartit l'Espagnol, » se sur que vous aux rezu par les étran» gers « C'est d'AuBigné qui parle ainsi, p. Mathieu, tom. asen finissant le Chapitre live. 2, p. 219.

¥595.

lui restoit, de se jetter lui-même dans la place, à la tête d'un parti considérable. Il s'embarqua par deux fois dans ce dessein : mais le vent contraire le rejetta sur la terre. Comme il désespéroit de son entreprise, Matelet, gouverneur de Foix, vint lui offrir d'essayer pour une troisième fois l'entrée dans Calais; & lui promit que s'il vouloit lui donner quatre ou cinq cens gentilshommes, il feroit tant, soit par mer, soit du côté de la terre, qu'il s'ouvriroit un passage. Le roi l'ayant Loué de sa résolution, lui donna l'escorte qu'il demandoit, avec laquelle Matelet vint effectivement à bout de son entreprise, & entra dans Calais, après avoir surmonté mille obstacles (1/2): mais il fit bientôt oublier sa belleaction, lorsqu'on vit qu'il ne s'étoit

(62) Les historiens de Foix. Elisabeth ofne sont pas d'accord
sur cette action. Les
uns, comme de Thou
à condicion qu'on rede d'Aubigné, n'en metroit cette place
diant rien, paroissen la révoquer en doute:
la révoquer en doute:
d'autres l'attribuent alors ambassadeur à
au sieur de CampaLondres, répondit à
gnole le cadet; Davila & nos mémoires, à
matelet, gouverneur mieux dans les mains.

joint à la garnison de cette place, que pour partager sa peur & consentir à la capitulation. Ainsi le roi eut le chagrin de ne s'être avancé jusqu'à Calais:, que pour le voir rendre sous ses yeux.

Ċ

1

On me demandera où étoient pendant ce tems-là tous ces seigneurs & officiers François, qui s'étoient montrés si ardens à conseiller la guerre; & pourquoi ils laissoient sa majesté en supporter seule le fardeau, & recevoir, echec sur echec. Il faut le dire à la honte du nom François, ils songeoient à tirer parti pour eux-mêmes des males heur que leur imprudence avoit caufes, & que leur nonchalance augmentoit; & ils tramoient cependant des desseins plus ruineux à l'autorité du, noi, que la guerre étrangere la plus cruelle. On va en être instruit dans un moment.

Le roi superieur à la mauvaise comdes Espagnele, que cause qu'Ellsabeth redans celles des An-suse depuis d'asseger glois : Et Henri IV. cette ville, pendant dispir aussib. que cill que Henri IV. rassisavoit à être mordu, il geoit celle d'Amiens, aimoit autant que ce quoiqu'on lui officasité d'un lion que d'inte lors de Mui engager. liente. Ce qui sur Mariseu, ibid. p. 2384 qui étoient fortis de Calais; pourvût à la sureté de Bousogne, Abbeville,

Villes & . Forteresses dePicardie.

& Mentreuil, Monthulin & autres châteaux & places; & marcha vers Saint Quentin, dans la crainte que les ennemis, qui n'étoient pas éloignés de ces quartiers, ne surprissent quelqu'un des seigneurs & officiers généraux, qui s'y rendoient enfin l'un après l'autre. Ils choisirent ce moment pour travailler auprès du roi à l'exécution du dessein qu'ils avoient formé enfemble avant que de partir de Paris. Cefor le duc de Montpensier qui se chargea de cette commission, non qu'il fût le plus mal intentionné, mais il étoit le plus facile & le plus foible. Haborda le roi à Saint Quentin; & lui propolade la part des principaux (éigneurs: ffançois, comme l'unique moyen de résister à ses ennemis, d'abandonner aux gouverneurs des provinces ! la propriété de leurs gouvernemens, droit d'hérédité, & sans être obligés. à rien envers le roi qu'à l'hommagelige.

On ne comprend per comment une

:2

.

72. Fr. 11

2

in the second second

ment à rejetter la France dans l'état. 1595. d'anarchie qui l'avoit remplie de sang & d'horreur dans ses premiers siécles, pût fortir de la bouche d'un François, d'un prince, & sur-tout d'un prince. du sang. Henri ne trouva point de parole dans ce premier moment, tant ik se sentit surpris & frappé de l'assront qu'on faisoit à la dignité Royale. M. de Montpensier continuant un discours, concerté de longue-main, voulut prouver à la majesté que tous ces gouverneurs ou pour mieux directous. ces petits princes, s'obligeant à lui cenir pour tous ses besoins, des troupes; toujours piêtes, elle ne se trouveroit plus dans la figuation où elle étoit actuellement, de paroître sans soldats: devant ses einemis. De tous les senroi 🕹 inensi qui agitoiente l'asprit du roi ce prince ne montra au duc de Montpensien que celui d'une grande com-: passion, decluivoir faire un personnage si indigne de lui. Il l'arrêta, enlui disant sans la moindre aigreur, qu'il n'en avoit déja entenduque trop ;, qu'il voyoit bien qu'on avoit abusé defa facilité, pour le charger d'un rôle. dont il n'avoit pas senti soute la has-

# 510 MEMOIRES DE SUE

plus proche de la couronne, que n'en avoit été autrefois Henri luimême. Ce prince ajoûta encore beaucoup de chofes sur le même ton. Eté étoit se éloigné de craindre de se voir jamais obligé à donner les mains à une pareille proposition, & si déterminé à périr mille sois, plutôt que de couvrir de cette infamie la famille & la dignité royales, qu'il n'ent pasmême la pensée d'entrer à cet égardidans aucune disoussion, ni de réponter un seul mot sur le fond de la proposition. (63)

M. le duc de montpensier sentit sa saute, par l'air & le ton dont sa majesté lui parloit. Il en rougit, en demanda pardon, & pria le prince d'oublier qu'il seut été capable de sa dégrater ains lui même de son-noître au duc tout son tort, lub en feigna le moyen de le réparer en quelque manière, auprès de ceux qui le sui avoient sait commettre; &

<sup>(63) »</sup> Nous fom quelquefois Henri IV. mes tous gentils devant les princes du shommes, » disoit lang.

pour lui, il affûra M. de Montpensier, qu'il vouloit bien l'oublier & continuer à le regarder comme étant de fon fang. M. le duc de Montpensier convint qu'à la première occasion où les auteurs de la proposition le mettroient sur ce chapître, il déclareroit, qu'il avoit fait ses réflexions sur ce qu'ils avoient exigé de lui; qu'ils pouvoient charger un autre d'une proposition qu'il désavouoit formellement; que s'il en parloit jamais à sa majesté, ce ne seroit que pour l'en détourner, & qu'ils devoient s'attendre qu'il en empêcheroit l'effet lui-même, par tous les moyens imaginables: ce qu'il éxécuta ponctuellement & d'un air si naturel qu'il déconcerta tous ces seigneurs & leur ôta pour toujours l'envie de tenter sa fidélité.

C'étoit donc pour jetter le roit dans la nécessité de les rendre ses égaux, que les princes & les gouverneurs des Provinces de France, l'aidoient si mal des secours qu'ils luit avoient promis. Le duc de Bouillon fut un de ceux qui se sirent le plus acheter. Comme sa majesté ne douteit pas de la part qu'il avoit dans le

#### 512 Memoires de Sully;

1525.

complot, elle en voulut tirer la convic+ tion, de l'embarras du ducsans lui faire connoître qu'elle en eût rien appris d'ailleurs. Bouillon étoit assez dissimulé & assez beau parleur, pour bien cacher ce qu'il ne vouloit pas qu'on dé couvrit, mais outre que Henri n'avoit pas moins de talens pour pénétrer jusque dans le fond du cœur de ceux qu'il entretenoit, la présence du souverain est seule un poids capable d'abattre un homme qui se sent coupable. Le roi commença par s'assûrer que M. de Montpensier ne lui avoit point sait une seconde trahison auprès du duc de Bouillon. Il le mit ensuite sur la défaite de Dourlens, en lui demandant fans détour & avec une espéce de confiance, comment avoient pu manques ces intelligences si sures, que lui due de Bouillon avoit dans Liége, Namur '& tant d'autres places du Luxem→ bourg & du Hainaut, & sur lesquelles, comme il sçavoit, on s'étoit porté à entreprendre la guerre.

Bouillon embarrassé de la questione & de l'air simple dont elle étoit saite, au-lieu de répondre juste sur sesprétendues intelligences, se jetta dans

de grands discours sans suite, qui le 1595. trahissoient mieux que l'aveu le plus fincére. Il accusa tout le monde, le duc de Nevers, qui lui avoit, disoit-il, débauché ses officiers & empêché ses levées, les Anglois, qui n'avoient point fait la diversion qu'ils avoient promise, les Hollandois, qui avoient profité de cette conjonéture, pour s'agrandir eux-mêmes du côté de l'Over-Issel & de la Frise. Sur quoi le duc de Bouillon, qui ne cherchoit qu'à détourner de plus en plus la conversation, dit au roi, que la premiére cause de tous les malheurs ne venoit que de ce que sa majesté n'avoit aucune personne de confiance & de poids à la cour de Londres, pour hâter le secours qu'elle avoit promis, & en même tems il s'offrit pour cette ambaffade & même la follicita instamment. Le roi jugeant qu'il étoit inutile de presser davantage le duc sur sa faute, cessa de lui en parler, & pour l'ambassade d'Angleterre, il y consentit à la fin, considérant qu'il perdoit fort peu en perdant la présence du duc. Il lui en sie expédier la commission, & Bouillon partit peu de jours. après pour l'Angleterre.

#### 514 Memoines de Sully;

1595.

C'est de la bouche de sa majesté que je tiens le détail de cette conversation avec le duc de Bouillon, aussi bien que de celle qu'elle eut avec M. le due de Montpensier, dont il vient d'être parlé. Le roi n'ent pas plutôt quitté Bouillon, qu'il fit réflexion que le duc. pu-lieu de le fervir utilement à la cour de Londres, pouvoit bien ne demander cet emploi, que pour y donner de mauvailes impressions de sa conduite, ou du moins, qu'il ne travailteroit que pour lui seul. Ce prince m'envoya chercher de fort grand marin per Jacquinor, pour me communiquer fa crainte. M'étant mis à gemoux sur un carreau pres du lit de sa majesté, il me demanda d'abord ce qu'on disoit & ce que je pensois moimeme du long entretien qu'il venoit d'avoir avec le duc de Bouillon. Je répondis que chacun en conjecturoit à sa maniere, & qu'apparemment l'affaire de Ham & de Dourlens,& la proposition faite par M. de Montpensier, y avoient en la meilleure part. Le roi me dit que je me trompois, qu'il conmoissoit affez le duc de Bouillon, pour me point douter que les reproches qu'i

#### LIVER SEPTIME. 315

Iu auroit pu faire sur tous ces sujets, loin de le corriger, n'auroient servi qu'à l'engager tout-à-fait dans la révolte. Ensuite sa majesté m'ayant redit presque mot pour mot, tout ce qui s'étoit dit entr'eux sur l'ambassade d'Angleterre, elle me proposa d'y accompagner le duc de Bouillon, pour éclairer ses démarches.

Tout se fait par soûterrains à la cour. Au fortir de la conversation avec Bouillon, le roi ayant dit à MM. du conseil des sinances, qu'elle envoyoit le duc en Angleterre, ces messieurs après en avoir conféré ensemble, n'a-Moient trouwé rien de plus propre à satisfaire leur jalousie contre moi, que de persuader au roi qu'il devoit me joindre au duc de Bouillon. Ma capacité dans les négociations reçut de leur part des éloges, dont ils compsoient bien de se racquitter, d'abord qu'une fois ils seroient parvenus à m'éloigner du roi. Ce prince ne pénétrant point leur intention, trouva cette idée de son goût, mais je ne donnai pas dans le piége. Je fis appercevoir à sa majesté le vrai motif de la feinte générosité de ces messieurs à mon égard.

1595.

# 116 MEMOTRES DE SULLY;

1505.

Dès le moment que le duc de Bouillon auroit eu le moindre soupçon que

je l'observois & que je détruisois son ouvrage, il n'auroit pas manqué d'éclater contre moi, & de l'esprit dont ilétoit, sa haine ingénieuse auroit trouwé le moyen de me charger du mal qu'il auroit fait & du bien qu'il n'auroit pas voulu faire. C'est ce que mes envieux avoient aussi bien senti que moi, sa majesté en convint, & s'étant rendue à mes raisons, elle ne me pressa plus.

Messieurs du conseil ne s'en tinrent pas là. Lorsqu'ils revirent le roi, ils furentles premiers à avouer qu'ils avoient eu tort de vouloir me joindre avec le duc de Bouillon, mais comme ce duc ne devoit être que fort peu de tems à Londres, ils imaginerent de me faire remplir sa place, avec le même titre , & les mêmes honneurs. Tout leur étoit égal, pourvû qu'ils fussent désaits de moi. Le roi tomba encore dans leur fentiment & me déclara son intention quelques jours après, avec un ordre de faire des-à-présent tous mes préparatifs pour ce voyage, de me pourvoir d'argent, & de disposer mon épouse à me suivre, si je jugeois à

propos de la mener avec moi, ce que la majesté ne trouvoit pas nécessaire, mon voyage ne devant être, disoitelle, que de sept ou huit mois au plus. Ce prince qui s'apperçut d'abord de ma répugnance, accompagna son ordre de tout ce qu'il put imaginer d'obligeant. Il me dit que la nécessité des tems l'empêchant de me charger seul de ses finances, il se reprocheroit d'exposer aux dangers d'un siège long & rude, le seul homme de son royaume, qu'il jugeoit digne de remplir cette importante place. Sa majesté vénoit de se déclarer hautement sur le siège de La-Fére.

J'admirois pendant que le roi me tenoit ce discours, l'opiniâtreté de mes adversaires à me persécuter & le fond de leur malice. Sous l'apparence d'un titre d'honneur vain & ruineux, ils ésoignoient & peut-être pour toujours, les occasions de m'avancer: car qui auroit parlé pour moi en mon absence? Qui les auroit empêchés encore de prolonger à leur gré mon séjour hors du royaume, jusqu'à ce que les affaires ayant pris en France un état sixe & durable, ils n'y eussent plus

#### 518 Memoires de Sully,

E595.

laissé de part à un homme, qu'une si longue absence auroit fait regarder ensuite comme un étranger? Toutes ces pensées firent que je tins ferme. Je suppliai le roi de ne me point contraindre à un voyage, pour lequel je me sentois un éloignement invincible, & j'eus le bonheur que Henri disposé à croire de lui-même, que je lui serois d'une plus grande utilité à Paris que dans Londres, pendant le siége qu'il alloitentreprendre, m'y renvoya pour me faciliter la levée de l'argent & l'envoi de toutes les choses nécessaires à faire réussir ce siège pour y recevoir ses ordres, en faire part au conseil & y faire prendre de sages résolutions. Quand j'aurois choisi moi - même ma vengeance, je n'en aurois pas pu prendee une autre.

Fin du second Volume.

#### ほうとびふとんと よがんかんしんり

# TABLE GENERALE

DES

# MATIERES

Contenues dans ce deuxiéme Volume.

Bjuration nement de Lyon, 324. A d'Henri IV, 235. N. 2. Particularités sur cet- AMBLISE (Africain te cérémonie, 235- d'Anglure d') est dé-240. N. 52.53. fait par le duc de ABSOLUTION Bouillon, & tué, 114. d'Henri IV. 241. 242. N. 2. N. 1. A' quelles con- AMBOISE (Geordions elle est accor- ges de Clermont de dée, 500-502. N. 60. suit Henri IV. en

Remarques sur cette Franche-Comté, 495.

absolution, 503. 504. N. 56.
AIX (Louis d') 124. ANDELOT (N. d')
tente de livrer Mar- saille & blâme des seille aux Espagnols, plaintes qu'il porte au

ALIBOUR, pre- ANDELOT (François mier médecin d'Hen- de Coligny, marquis ri IV. 7. 442. 445. Sa d') meurt; ses trois prédiction à ce prin- enfans meurent en ce, 443. Sa mort, 444. même - tems, 23. N.

ALINCOURT (Char- ANDREZY. Confeles de Neuville, mar- rences sur la religion, quis d') tente de sur-tenues en cet endroit, prendreMante, 34.N. 258, Nom de ceux qui

437. N. 23. roi contre Sully, 4.

s. obtient le gouver- y affisterent : matieres

qui y furent traitées, che-Comté,495.N.3 ARIAT (N.d) le 258.259. N. p.

Anglois, donnent cours Villemur contre du secours au maré-les troupes de la ligue chal d'Aumont en 125. 128.

Bretagne, 409. N. 4. Voyez AUMONT. Ils se de chambre de Henri joignent à la France IV. 390.

contre l'Espagne dans la guerre de 1591. ne) avocat pour l'U-

d') officier, son élo- N. so. ge, 64. N. 37.

les de Valois, comte troupes Espagnoles en d') duc d'Auvergne, Champagne, 31. ne voyez AUVERGNE. peut empêcher laprise

ANGOULEME (Hen- de Noyon, 31. ri de Bourbon, comte Atichy, du conseil d') grand prieur & des finances, 467. gouverneur de Pro- AUMALE (journée vence, 121. N. 7.

d') amene des troupes 75-77. N. 40.

pagne, 293. 326. Ré- tion de son mari, 289. cit de ce qui se passe 290. N. 22.

entre Sully & lui chez Aumale (Claude de le gouverneur, 327. Lorraine, chevalier 328. d') est tué à l'attaque

ARAMBURE (N. d') de Saint-Denis, 114. Combat où il se tron- N. 1.

ala campagne de Fran-mort, 409. N. 4.

Aussonville:

ARMAGNAC, valet

ARNAUD (Antoi-

niversité de Paris con-Anglure (Anne tre les Jésuites, 360.

ASCOLY (prince Angouleme (Char- d') commande les

d') 71-76. Particula-ANHALT (le prince rités de cette journée,

Allemandes au siege Aumale(Charles de de Rouen, 45, 46. Lorraine, duc d') bat-Antoine (D. Si- tu, 49, N. 17. Sa fem-mon) député de l'Ef- me traite de la reddi-

Ausson Ville, vovez Saint George.

AUTUN, pris, 462. Auvergne(Charles de Valois, comte d') l'un des séditieux, 149. N. 52. pag. 358.

В.

DALAGNY (Jean D de Montiuc de ) Rouen, 63. N. 36. est Louviers, 39. Tait gouverneur fouverain dans Cambray; voyez Rust. améne des troupes à Henri IV au siège de contre Laon, 346. N. 48.

Baltazard ( N. 486.

BALZAC, voyez En-

TRAGUES.

BALZAC (Henriette de ) marquise de Verri IV , 350. N.

Banchi (pere Séraphin ) découvre le vêque de Reims, 425. dessein de Barrière de poignarder Henri IV, suite, accusé de com-256. N.

BARREAUX (des) membre du nouveau conseil des finances,

Tome II.

BARRIERE ( Pierre ) son complot de poignarder Henri IV. comment découvert & puni, 255. Particularités fur ce complot. 255. 256. N. 8.

Bays, plutôt Beyne, défait un corps de troupes de la Ligue,

461. N. 39.

Beaugrand, gentilconduit des troupes homme attaché à Smlde la Ligue au siége de ly ; utile à la prise do

BEAULIEU - RUSE.

BEAUNE, se souleve le duc de Mayenne, 412. 413.

BEAUNE DE SAMfieur) contenu de sa BLANÇAI (Renaud ou lettre à Sully, 484- Bernard de ) archevêque de Bourges, recoit l'abiuration de Henri IV, 239. N.

BEAUVEAU ( Louis neuil,maîtressed'Hen- de ) voyez TREMBLE-COURT.

BEC (N. du ) arche-

Bel ( Jean Le) Jéplicité avec Jean Châtel, 460.

Belin (François Faudoas d'Averton, comte de ) 313.8'em-BARRIERE OU LA ploie utilement pour re de sa conversion, 213. est dépêché au- de) voyez HENRI IV. pres de ce prince par les Catholiques . 232. treve, 266. Le gou- co. vernement de Paris du Parlement trèshonorable pour lui, 310. N. 27. Il est difgracié, pour avoir rendu Ardres, 498. N.

BELLANGLISE, officier de l'armée du duc d'Aumale, 30.

Bellefond défait à la tête de la garnison de Soissons, 461.

Bellegarde (Roger de Saint-Larry de) l'un des favoris de Henri III , 416. N. 12.

BELLENGREVILLE ( Joachim de ) gouverneur de Meulan, 47. 43. 44.

BELLIEVRE ( Pompone de (travaille CCS , 445.

l'un des auteurs du se à son fils, 120. No Tiers - Parti, 151, 51, Mauvais conseil

Henri IV dans l'affai- voyez Sull. Beringhen (Pierre

BETHUNE (Jacques de ) archevêque pour demander une Glasco, voyez GLAS-

BETHUNE ( Philiplui est oté, 310. Arrêt pe comte de) frere du duc de Sully, fait échouer l'entreprise du duc de Mayenne fur Houdan, 33.

BETHUNE (Salomon de) frere du duc de Sully, est fait gouverneur de Mante, s. N. 3. Il empêche la furprise de cette place par le duc de Mayen-

ne, 32. 33. N. 20. BIGOT, agent pour le traité du duc de

Guise, 422. Biron (Armand de

Gontault, maréchal de ) fait attaquer maià-propos le fort de Sainte Catherine au siège de Rouen, 47-50. estaccusé d'avoircherpour la conversion de ché à faire échouer Henri IV, 213. N. 41. cette entreprise, 50. 359. N. 57. entre dans Il est la cause de la lele conseil des finan- vée dussége de Rouen, so. Son humeur mu-BELLOZANNE (Jean tine & contredifante. Touchard, abbé de ) 110, Parole qu'il adres-

· i. .

qu'il donne à Henri, 210. Il affiège Epernai, & y est tué, 232. Son caractere, 100.

éloge, 332. N. 13. Biron (Charles de Gontault, maréchal de ) 463. Il défait un détachement du duc d'Aumale, 30. Attaoù il combat que vaillamment, 60. atraque le bois retranché du prince de Par-.me&l'emporte,91.92. s'entremet pour laconversion de Henri IV, 13. injurié par Grillon, 273. N. intéressé dans le traité de l'amiral de Villars, 206. est fair maréchal de France, 321. défait le grand convoi devant Laon, 372. Son air fanfaron & préfomptueux, 377. aide aux Bourguignons à chaifer le duc de Mayenne, 412. prend Beaune, Nuys, Autun,  ${f D}$ ijon , 462. attaque les châteaux de Dijon & de Talan, 463. Biron (lebaron de)

Bots-Dauphin, l'un des quatre maréchaux de France faits par la Ligue, 192, N. 29.

Bois-Rost (N. de Goustiminil ou Gousminil , fieur de ) Maniere furprenantedont. il se rend maître de Fescamp, 261-265. N. 12. Il remet ce château au roi, 265. Intérêt qu'il a dans le traité fait avec l'amiral de Villars, 297. Aventure comique qui lui arrive avec Sully à Louviers, 333-337.

BOISSIERE (N. de la ) voyez HARGERIE.

BONIFACE (le capitaine ) reçoit le duc de Sully dans le fort de Sainte Catherine.

BOQUEMARE, prefident au parlement de Rouen, 325, 327,

BORN (Jean de Durefort de) commande Partillerie au siège de Rouen, 48. N. 30. au siège de Laon, 349.

Bouillon (Principauté de ) donnée au duc de Bouillon par fa femme, 301.

BOUILLON (Charlotte de la Marck, duchesse de ) épouse le vicomte de Turenne. Raisons politiques de

Zij

ce mariage, 41. N. a6. Sa mort, 391. Son

codicille, 303.

BOUILLON (Guillaume Robert de la Marck, duc de ) voyez Marck (La).

Bouillon (Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, duc de ) épouse mademoiselle de Bouillon, 41. Raisons politiques de ce mariage, 41. N. 26. Il amene des troupes Etrangeres au liége de Rouen, 45. 46. les jette dans la mutinerie, so. 51. But vers lequel il dirigeoit toutes les vues, 103-105. II prend Dun & Stenai, & défait les Lorains à Beaumont, 114. N. 2. Son ingraritude envers Henri IV. 300. Il donne avis au roi de la mort de sa femme, 391. Enoù Bouillon tretien cherche à surprendre Sully, 395-396. Ses brigues & ses projets politiques, 397. Son caractere & ses maximes, 398. N. 2. Il refuse de montrer la donation de la duchesse de Bouillon,

404. Jugement fur ceste donation, 425. N, 3. Ses desseins en faifant déclarer la guerre l'Espagne par la France, 451. N. 30, Il conduit les troupes Françoises en Picardie, 466. Sa mésintelligence avec le duc de Nevers, cause les malheurs de cette campagne, 475.476. Li est défait devant Dourlens, 478-481. N. 46. Bourson (Charles second, cardinal de ) 188. 294. Il s'intérelle pour les Jésuites, 360. N. 58. Lettres reciproques de lui & de Sully, 369. 370. N. 62. Sa mort, 413. Ses abbayes, fon caractere, 413. N. 9. Voyez HENRI IV, TIERS PARTI, SULLY. Bourg (Antoine du Maine du ) gouverneur de Laon, 358.

N. 49. rend Laon. 407. Bourgogne (la)

Province, se souleve contre Mayenne, 412.

BRANCALEON couvre le dellein de Barriere d'assassiner Henri IV , 256. n. 2. BRANCAS, VOYER.

# DES MATIERES. 525

prifes & rencontres militaires dans cette province, 400.

Brissac (Charles de Cossé, comre de ) a dessein de changer la forme du gouvernement en France; il est fait gouverneur de Paris, 311. N. 28. Il trahit son parti, 373. N. 30. pag. 315.

YALVINISTES suoyez Protes-TANS.

CAMORD, gentilhomme attaché au

duc de Sully, 473. CAPELLE (la) & CA-TELET affiégés & pris par les Espagnols. 476. 498.

CAPUCINS, acculés d'avoir voulu faire af-

CASAUX (Charles de) son parti en Provence, 114. N. 10. est tué en tentant à li- est défait en voulant vrer Marseille aux Espagnols , 437. n. 23.

dans ion confeil, 20, 415.

OISE. VILLARS. 21. prêts à se révolter BRETAGNE, villes pendant le siège de Rouen; leurs desseins, 16. 17. Ils refusent de pourluivre le prince de Parme, 98. 99. obligent Henri IV, à refuler les offres de la Ligue , 193. 194. Leur ialousie contre ceux qui approchent le roi. & contre Sully, 258.

CAUDEBEC, rendu au prince de Parme & repris par Henri IV, 89. 90.

CAUSSADE, voyez SAINT MEGRIN.

CAYLUS (Jacques de Levis de ) l'un des mignons de Henri III.

416. N. 12. Chalons-sur MARNE. Henri IV.

faillit à y être assassiné , 254. N. 7. CHAMBAUT Secourt

Villemur, 129. 130. CHANLIVAUT (Refassiner Henri IV,254. né Viau, seigneur de) fuit Henri IV à Aumale, 64. N. 37.

CHANTELERIE (La) secourir Noyon, 29.

CHARLES VIII. Son CATHOLIQUES du regne est la source de parti d'Henri IV, se la mauvaise adminisrendent les plus forts tration des finances.

Ziii

CHARLES - QUINT. ges à Henri IV . 268. Bon mot de lui fur la

France, 193.

CHARTRES, pris par Châtillon , 23. 24. N.

14. gneur de) premier mari de la duchesse de Sully, 135. N.

CHATEAUPERS (Rachel de Cochefilet, madame de ) épouse le duc de Sully, 134. N. 15. Rapport qui l'effraie, 473.

CHATEAUVIEUX

(Joachim de ) 57. CHATEL (Jean ) blesse Henri IV. d'un coup de couteau, 454. Particularités sur cet attentat, son procès, fon fupplice. 454-461. N. 32-37.

CHATILLON COLI-GNY (François de) fils de l'amiral s'empare de Chartres, 23. 23. N. 14.

CHARTRE (Claude de la ) conduit des troupes au siège de Rouen, 63. N. 36. L'un des quatre maréchaux de France de versité, 360. Il accorla Ligue, 192. N. 29. de l'absolution à Henrend Orleans & Bour- ri IV, pourquoi, 499.

CHESY ( l'abbé de) l'un des entremeteurs

pour la conversion de Henri IV, 213.

CHIVERNY ( Henri CHATEAUPERS Hurault, comte de) (François Hurault, sei- suit Henri IV à la campagne de Bourgogne, 495. N. 56.

CHIVERNY (Philippe Hurauit de ) chancelier, 358. est nommé pour traiter avec les agens du duc de Guise, 422. Le roi lui ôte la connoissance de cette affaire, 424. Il entre dans le nouveau conseil des finances. 444. favorise les desfeins de madame de

Liancourt, 464. CHOIRIN, voyez

HENRI IV.

CLAYE. Escarmouche en cet endroit, 13-CLEMENT VIII. Difficultés qu'il fait de recevoir l'abjuration de Sa mort, son éloge, Henri IV, & de lui donner l'absolution, 241. N. 1. pag. 361. 362. Eloge de ce pape, 314. Il s'intéresse pour les Jésuites dans leur procès contre l'Uni-

## DES MATIERES. 527

N. 59. à quelles con- de Craon, 114. N. 3. ditions, 500-503. N. est fait chef du con-

CLERGÉ DE FRANCE prend les intéréts de l'Espagne contre Hensi IV; sa haine contre ce prince, 206. 207. N. 36.

CLUSEAU (N. Blanchard du) tué à la prife de Ham, 477.

Conan, Conas ou Conac (baron de) défait avec la garnison de Soissons, 461. N.

CONDÉ (Henri de Bourbon, prince de)

Conférences sur la Religion, 223. N.

CONSEIL D'ETAT & des FINANCES. Sa forme est changée, 445. 446. N. 28. Brouillesies entre ceux qui le composent, 448. 449. Nouveau conseil établi, 466. 467. Membres de ce nouveau conseil, 467. Ses brigues contre Sully, 515. 517.

CONSTANS, Gentilhomme, 171.

CONTI (François de Bourbon, prince de ) est battu au combat

Conversations entre Sully & Villars fur fon traité, 295-298. 303-308. entre Sully

& le cardinal de Bourbon sur différens sujets, 352-358. entre Sully & Bouillon sur les des-

feins de celui-ci, 395-404-Criquy (Charles

de) est battu & fait prisonnier à Aiguebelle, 410. N. 6. Croisie. Fort cons-

truit par le duc de Mercœur, 409.

CROIX (La) officier tué à la prife de Han, 478.

Cur e (Gilbert Fil. het de la) suit Hemë IV, 64. Son éloge, 64. N. 37. se trouve à la défaite du grand a onvoi devant Laon, 376. Son sentiment sur cette action, 376. N. 65. se trouve à la journée de Fontaine Françoi de : louange que lui donne Henri IV, 492. N. 55. pag. 495. N. 56.

Curés de Paris, leurs procédés, contre Henri IV, 206. N. 36. Leur procès contre

Z iv.

les Jéluites, 360. Juiv. N. 58. 59.

Đ.

ELBRUF ( duc d') combat pour Henri IV à Fontaine-Francoise, 492. N. 55.

ELIZABETH, reine ADR'E (Jean) d'Angleterre, demanpénitencier de la de Calais qui lui est cathédrale de Rouen, refusé, 306. N. 62. 328. N. 42.

DAVY (Jacques) voyez Perron ( Jacques Davy du )

Desportes, agent de Medavy, 260. 288.

DIZIMEUX rend Vienne & Montluel au roi, 462.

DOLLE (Louis) avocat pour les curés de Paris contre les Jéfuites, 360. N. 59. DURET(Claude)avocat pour les Jésuites contre l'Université & les curés de Paris, 360.

Charles) auteurs du niere dont il se con-18. 158. N. 56.

N. 59.

46z.

E.

Cus au Soleil, ⊿ monnoie d'or, 44. N. 27. EDOUVILLE (N.d') 418. N. 14. défait les

ENTRAGUES (Francois de Balzac, sieur d') ses brigues parmi les Catholiques contre Henri IV, 166.

N. 23, Il présente à Henri & à Sully un envoyé d'Espagne, 248. Voyez Nugues. Il cabale contre Henri, 349. 350. N. 52.

page 358. 362. Epernay, affiégé &

pris par Henri IV. 132. 133.

EPERNON (Jean-Louis de Nogaret de la Valette, duc d') fon caractere, fa hai-DURET ( Louis & ne pour Henri IV, ma-Tiers-Parti, 151. N. duit en Provence, 118. 123. Particularités fur son extraction, ses charges & sa vie, 118. N. 5. Mauvaile manœuvre de les troupes à Villemur,

lui, 434-435. H eft juftroupes de la Ligue tisié, 438-440. N. 24. EPERNON (Bernard

126-128. N. 12 Accu-

fations faites contre

mignon de Henri III. 416. N. 12. ERNEST d'Autriche,

archiduc, répond pour le roi d'Espagne aux propositions de la Ligue & du duc de Mayenne, 147, 148. Voyez Espagne.

Escoubleau, voyez

Sourdis.

Espagne & Espagnols. But de fee deriage, 250. N. s. Les

de Nogaret, duc d') Paris, 318. N. 36. mignon de Henri III, Voyez VILLARS (André de Brancas ) Ils donnent du secours au duc de Nemours, 344. affiégent & prennent la Capelle. 347. prennent le parti des Jéfuites dans leur procès contre l'Université; 360. Leur grandconvoi est défait devans La Fere, 172326. Ils. ne peuvent empêches marches en faveur de la prise de cette place, la Ligue, 142 - 146, 380. 381. Expéditions Réponse du conseil de en Bretagne, 409. Le Madrid au mémoire conseil de Madrid des demandes & des veut rétablir le royauoffres faites à l'Espa- me de Bourgogne en gne de la part de la faveur du duc de Ligue, 147-150. Cont Mayenne, 411. Voyez duitequ'elletient dans Guise (Charles de les états de Paris : bril Lorraine, duc de Y gues & fautes qu'elle L'Espagneaccuséed'ay fait, 196-208. Les voir cherché à faire afambassadeurs Espa- fassiner Henri IV,463. gnols tentent de faire Les Espagnols prenelire Ernest d'Autti- nent Le-Câtelet & Lache, roi de France, Capelle, 476. battent sor. N. 34. 8a politi- les François à Dourque sur la Religion lens, 478-482. Voyez & le Calvinisme, 243. Bouillon, Nevers, 244. Différens pièges VIELARS. Ils entrent que le conseil de Ma- en Franche-Comré, & drid tend à Henri IV, font défaits par Henri 249. 250. Elle lui fait IV à Fontaine-Branoffrir l'Infante en ma- coise, 487-494. N. 51. Essex (Robert d'E-Espagnols sortent de vreux, comte d') améne un puissant secours à Henri IV au siège de Rouen, 45. N. 28. propole à l'amiral de Villars de se battre en duel , 49. N.

Estrées (Gabrielle d') voyez HENRI IV. Pourquoi elle souhaite la conversion de Henri IV, 231. N. 47.&regrette la mort du furintendant d'O, 420. N. 16. Anecdotes sur fes amours avec Henri IV, & fur fon mariage avec Liancourt, 442,443,444. N. 25. 27. Voyez SANCY. Deffein qu'elle a de faire obtenir la Franche-Comté à son fils, 464, 465. Voyez VENDOS-ME ( Célar de ).

Estries (Jean-Antoine d')pere de la belle Gabrielle, 17. N. 15. ETATS (les) tenus a

Paris, leur convocation ; tumulte & confulion qui y regnent, 196-204. D. 30.

Evora (D. Diegod') sort de Paris, lots de La reddition de cette ville à Henri IV, 317.

Aye(La) ministre, prince, 213. PAYELLAJIMINI IV. FERE (La) 372-375. d'hôtel de Villars.

Feria(Laurent Suarès de Figueroay Cordoua, duc de ) plénipotentiaire d'Espagne aux états de Paris, 198. Paroles qu'il dit à sa sortie de Paris rendu, 317. N. 55.

FESCAMP pris par la Ligue & repris d'une maniere extraordinaire. Affaire pour ce fort, 261-265. N. 12.

Finances & Finan-CIERS, 3. N. 2. Friponneries des financiers & cause des abus dans les finances, 446.

447. N. 29. FLANDRE, PAYS-BAS & PROVINCES-UNIES. Les Flamands envoient cinquante vaisseaux à Henri IV pour le siège de Rouen. 45. s'amissent à la France contre l'Elpa-

gne, 453.

FLEURY (Etienne) conseiller au parlement. Député aux états de Paris, y soutient les droits de Henri IV à la couronne, 205. N. 35. employé dans l'affaire de la conversion de c**e** 

FONT (La) maître

employépour engager l'amiral de Villars à traiter avec Henri IV. 57. 58. 260. 265. 268. 208. 325. Il repaile au service de Sully après cinq à six mille, la mort de Villars, 483.

FONTAINE - FRANçoise (journée de)

487-496. N. 66.

FONTAINE-MARTEL (François de) ne peut empêcher la prise de Louviers, 38.

Fourges, gentilhomme, fait prendre Gifors, 20. Son pere est pris par Sully, conduilant un bateau richementchargé,42.43.

FRENE (Pierre Forget, sieur de) secrétaire d'état. 7. est mis du nouveau confeil des finances, 445. compose un projet sur la réforme des finan-CCS , 450.

FUENTES (comte de) défait les François devant Dourlens, 476. N. 44.

G.

ADANCOURT G(N.de) défaitles duc de Retz, voyes troupes de la Ligue, RETS. 461. N. 39.

GARDE (baron de Rets, cardinal de ) Z vi

la) rend Caudebec au prince de Parme, so. GAUTIERS (les) Ligueurs, sont taillés en piéces, au nombre de N. 24. -

Gesv.res (Louis Potier de ) secrétaire d'état, signe le traité du duc de Guife, 429.

n. 20.

GIVRY(Anned'Anglure, Baron de) combat où il se trouve, 64. Son éloge, 64. N. 37. défend mal Neufchatel, 84. N. 43. défait le secours que les Espagnols veulent ictter dans Laon, 367-370. met l'armée en danger par un faux avis, 180, 181, Sa mort, 373. N. 63.

GLASCO OU GLAS-Gow (Jacques de Béthune, archevêque de) 366. recommanié à Sully par le cardinal. de Bourbon, 355. N. sa. Particularités fur fon extraction & sa vie, 355. N. 54. voycz. HENRI IV. GONDY (Albert de )

GONDY (Pierre de:

pape refuse de l'enten- 459. N. 37. dre de la part de Henri IV , 209. N. 36. II retourne à Rome rendre obédience au pape de la part de ce prince, 242.

GOURDON (N. de Terride,Vicomte de ) secourt Villemur, 129.

Gouverneurs de Provinces en titre & héréditaires proposés à Henri IV, 508.

GRÉGOIRE XIV envoie des troupes à la

Ligue, 61.

Grillon (Louis Berton de ) sa valeur & les bleffures au siéze de Rouen, 60. Il injurie le maréchal de Biron en présence du 10i, 272, N. 18. Bor mot de lui sur la mort du fur intendant d'Os 419. N. 15.

GRILLON (Thomas Berton, commandeur **de** ) cherche à ôter Fescamp à Boisrosé, 265. N. 13.

GUERGHE (Georges de Villequier, vicomte de)est défait au pasfage de la Vienne, 234, 235. N. 3.

Guerer (Jean) Je-

évêque de Paris. Le le complot de Châtel,

Guibert, est du nouveau confeil des finances, 467.

 Guiche (Philibert de la ) grand-maître de l'artillerie, 48. N. 30 pag. 57. 349. N.

fI. Guignard (Jean)

Jésuite, pendu, 458. N. 36. Discussion fur ce fait, 456. N. 33. Guise (mailon de) fon ambition & fes

projets, 200, 201. N.

GUISE (Catherine de Clèves, duchesse de ) fait rentrer fon fils dans l'obéissance & les bonnes graces de Henri IV. Son caractere & fon éloge, 420. N. 17. page 421. Guise (Charles de Lorraine, duc de ) se sauve du château de Tours, 40. 7, 25, Son escadron est défait à Bures par Henri IV, 66. ensuite à Yvetori 91, 92. Ses desseins's brigues, &c. aux états de Paris déconcertés, 199. 200. Il cherche à rentrer dans l'obéiffance, 420. La Chamfuite, impliqué dans pagne se souleve con

tre lui, 424. Articles Saint Côme, son inde son traité, 425- solence, 63. N. 35, 427. Il est conclu, 427. 429. Il vient se jetter d'Ognies de la ) déaux pieds de Henri IV; fait avec N. de la Bois accueil qu'il en reçoit, fiere & le baron de Bi-430. Eloge du duc de ron un détachement Guile sur sa conduite en Provence. Il réduit Marseille:d'où il chasfe les Espagnols; & autres belles actions & particularités de la vie , 437. 438. N. 23.

Guise (mademoifelle de ) Marguerite de Lorraine, sollicite Henri IV en faveur de fon frere, 420.

au siège de Laon & à l'attaque du grand convoi , 375. 376. N. 64.

H.

TACQUEVILLE(N. H de Vieux Pont, teau-de-mer au princede Parme, 88. N.46. HALLOT (François de Montmorency de ) siège de blessé au Rouen, puis tué, 50. N. 32.

Нам, pris d'emblée par les François, 476. 47.7 -

HARGERIE ( Louis du duc d'Aumale, 30.

HENRI III. Ses mignons, 416. N. 12. Henri IV. Victoiro qu'il remporte à Isloire, r. N. r. Caules quil'empêchent de profiter de sa victoire, 2. prend Dreux & manque Sens, 5, 6. Il emporte les fauxbourgs de Paris, & y met le-Guitry se trouve siège, 7-9. N. 5. que sa bonté pour les habitans oblige à lever, 9. Faute qu'il fait en se postant à Chelles, 13. 14. N. 8. Il fait affiéger Clermont, 16. & poursuit avec avantage le prince de Parfeurde)325,rendPon- me; il sauve la vie aubaron de Biron, 18. N. 9. va voir la belle Gabrielle à Cœuvre, 19. n. 10. Son parti groffit, 19. Voyez AB-JURATION. II prend Chartres, 23. n. 13. & Corbie, 27. Sa pafsion pour mademoiselle d'Estrées, 27. N. HAMILTON., cuié de 15. p. 112. N. 52. Sa leta commencé à lui manquer une entreprise de Sully sur le

tre à Sully, 27. N. 62. N. 33. Marches 16. Quand ce prince & campemens de ce prince, 63-66. Il enconfier ses secrets, leve l'escadron du duc-28. N. Ses avantages de Guise, 66. Sa vafur la Ligue, 28-30. Sa leur au combat d'Auprésence à Mante sait male, 71.76. Il y est. blessé, 76. 77. Il oblige le duc de Parme 🛦 duc de Mayenne, 36. repasser la Somme, 78. Il surprend Louviers, 70. Ses égards pour 37-30. s'empare d'une Biron, 80. 81. N. 42. partie de la Norman- Ses paroles au jeune die, 30. 40. Paroles Chatillon, 80. N. 42. de Henri IV sur l'éva- Mutinerie dans son sion du duc de Guise, armée, 81. Il leve le 40. N. 25. Il quitte siège de Rouen, 83. Mante où il faisoit son Il offre inutilement le principal séjour, 41. combat au prince de va voir la belle Ga- Parme, 85. sépare ses brielle à Compiégne, troupes, 87. les raf-41. Raisons qui le ren- semble & désait l'adent favorable au ma- vant-garde des enneriage du vicomte de mis; reprend Pon-Turenne avec made- teau-de-mer, 90. Aumoiselle de Bouillon, tres avantages qu'il 41, 42. N. 26. Il en- remporte, 91-93. Il détreprend le siège de fait une partie de l'ar-Rouen, 40-56. prend mée du prince de Par-Darnetal pour quar- me à Yvetot, 92. 93. tier, 47. Valeur de ce N. 47. Remarques sur prince dans les af- ces expéditions & sur-Lauts, 53-55. Ses mé- les fautes qu'on lui recontentemens de la proche, 95. N. 47. Il mart des Catholiques va pour forcer le prinde son armée, 55. 56. ce de Parme dans son H. va au-devant du camp, 94. 95. qui lui prince de Parme, 59, échappe, 96, 97. Son Parole de lui sur la armée resuse, contre mort de Sixte-Quint, toute raison, de pour-

## DES MATIERES. 535

99. 100. Il licencie & 205-210. N. 36. 37. Il conduit les troupes leve le siège de Selles, protestantes en Picarcrets de ce voyage, 112. N. 52. Il déconcerte les brigues du comte de Soissons en Béarn, 116. 117. Il prend Epernay, & 332. 133. Sujet de mécontentement qu'il donne à Sully, 135. Il découvre par Sully les secrets de la Ligue & du Tiers-Parti, dont il fait part à Beringhen & à Choirin. 150.151. Grande marque de confiance qu'il donne à Sully, le principal auteur de sa conversion, 156-158. N. 21. Ses entretiens avec Sully, qui le dispose à changer de religion: motifs qui l'y déterminent, 163-169. N. 22. Ce qu'il dit sur la mort de Morlas, 171. N . 25. Il fait consentir les Protestans à une négociation avec les Catholiques, 171-176. rejette les conditions que la Ligue lui propole, 193. 194. Son

fuivre les ennemis, n'est point contesté, 208. N. 38. Ses amdie, 111. Motifs se- bassadeurs sont resufés à Rome, 209. U recherche le pape & accorde une conférence avec les Catholiques, inutile, 211, 212, Il assiste aux conférencongédie ses troupes. / ces entre les Catholiques & les Protestans, 223. 224. Il assiége & prend Dreux, 224. Sincérité de sa conversion, 228. 229. N. 45. Sa conduite avec. les Calvinistes, 231. 232. N. 47. Sa réponse au ministre la Faye, 232. N. 48. Lettre qu'il. écrit à sa maîtresse à l'occasion de son abjuration, 234. N. 49. Paroles de ce prince. 237. N. 51. Députation qu'il fait à Rome, 241. N. 1. Sa sage conduite avec l'Espagne. & la Ligue, 244, 245. & avec les Huguenots. 245. 246. N. 2. Il accorde une treve auxdéputés de la ville de Paris, 246, 247. Nr 3. reçoit un député Elpagnol 248-252, Voyes d'Entragues Nudroit à la couronne ents. Paroles de lui lin.

fon abjuration, 247. N. 44. Accueil qu'il N. 4. Il députe mal-à- fait à Villars, 342. propos la Varenne à Plusieurs villes se sou-Mandoce, 251. Bon mettent, 343. marche motduroi à la Varen- au secours de la Came,252. N. sur Villeroi, pelle, 347. investit 324. N. Il coust rifque Laon, 348. Ses trade sa vie à Fontaine- vaux & fatigues à ce bleau,àGournay,àMe fiége, 367. Il accorde lun, 254. N. 17. il man- fa protection à l'arqued'êtreassaffiné,254. chevêque de Glaso, Voyez CAPUCIUS, JE 369. empêche les Ri-SUITES. Il reprend ses pagnols de secourir conférences sur la re- Laon, 371-376. Il infligion, 258. Il com- piroit l'air d'assurance mence à traiter avec & de présomption à l'amiral de Villars, ses officiers, 378. est 260. fecourt Fescamp; mécontent de Biron, 379. qu'il fait obferver est recu dans Meaux, par Sully, 380. Il fe-267. N. 15. Il fcavoit modérer sa colere,272. journoit à Marle pen-Trait fur ce fuiet, 272. dant sa jeunesse, 381. Partie de plaisir qu'il 273. N. 19. se fait safait à Saint Lambert crer à Chartres, 274. N. 10. fait raccommotroublée par l'arrivée der le duc de Montdes Espagnols, 381pensier & le duc de Soissons, 275-277. Il Son armée est 384. presque surprise par eft reçu dans Paris où les Espagnots qu'il il pardonne à ses enoblige à se retirer, memis, 315-318. Par-383-388.Louangesdes sicularités & bons qualités militaires de mots de lui à ce sujet, ce prince, 384, 385. 115. 316. N. 33. 34. Il cache les sujets de 55. Il y rétablit le bon, plainte qu'il a contre ordre, & recompense Bouillon; pourquoi il le duc de Montpensier députe Sully, 393.394. & Biron , 3 18. 3 19. N. Prise de Laon; fair 26 - 38. Présent qu'il son entrée dans difféfait à Sully, 340. 341. rentes villes de Picare

sein d'acheter la maifon de Gaillon, 414. roi fair au duc de Guise, & louanges qu'il donne aux princes de sa maison, 430. prince avec fes courtilans, 43 x. Son acavec la belle Gabrield'Alibour à ce fujet, 442.443. N. 25. Chartgement qu'il fait dans le conseil des finances, 445. 446. N. 28. 29. Il déclare la guerre à l'Espagne, 453. Il est blesse par Châtel; particularités sur eet attentat, 454-457. N. 32. 33. Premiers succès de ses armes, 461. 462. Il va en Bourgogne, 463. Ses amours avec la belle Gabrielle, 464. 465. N. 42. Nouveau confeil qu'il établit, 466.

die, 408.409. Ses vues 468. 469. Il est méconpour la disposition des , tent du comte de Soisbénéfices du cardinal sons, 470. Sa campade Bourbon; il a des- gne de Bourgogne, 481-406. prife par ce prince, 406. Il revient Accueil qu'il fait aux à Paris & déplore avec députés de Rheims, Sully les malheurs ar-429. Caresses que le rivés en Picardie. 496. 497. Ses regrets de la mort de Villars. 497. Voyez CLEMENT VIII, Il ne peut 43 r. Familiarité de ce empêcher la prise de Calais, 506. 507. qu'il refuse de céder à Elicueil à madame de sabeth, 506, N. 62. Il Guise,432. Ses amours pourvoit à la sureté de la Picardie, 508. Il rele; entretien de lui & proche au duc de Montpensier la part qu'il a aux criminels desseins des grands du royaume, 509. 510. N. 63. Reproches qu'il fait au duc de Bouillon qu'il envoie en ambassadé à Londres. 511, 514. Il veut auffi y envoyerSully,517,518. Huillier (Jean l') Prévôt des Marchands de Paris, contribue à y faire recevoir Henri IV , 315. 316. N. 13. HUMIERES (Charles, seigneur d') force les Espagnols à Ham & 467. Entretien entre y est tue, 477, 478. lui & Sully à Moret, Son éloge, 478. N. 45.

HURAULT, voyez CHIVERNY. MAISSE, dans le complot de

J.

Acob (François) Jésuite, impliqué dans le procès de Châtel, 460. N.

IBARRA ( D. Diego d')l'un des plénipotentiaires Espagnols aux états de Paris, 108.

fident au parlement de Dijon : sa proposi- des conditions part de la ligue, 108. Mémoire des demandes & offres qu'il fait à l'Espagne de la mê-17. Quels furent son finances, 467. objet & ses véritables Henri, de l'Espagne & de la ligue, 172. N. 26. Conditions qu'il propose à Henri, 189-193. rejettées, 193. 294. Serment qu'on l'accuse d'avoir fait faire aux chefs de la ligue contre ce prince, 214-216. N. 42. Il est obligé de lui rendre Laon, 407. Confeil qu'il donne au duc de Mayenne, 410, justifié, 410. N. 9.

Barriere, & justifiés, \$56. N. 8. leur procès avec l'Université & les curés de Paris; particularités sur cette affaire, 354. 359-364. N. 58. 59. 62. impliqués dans le procès de Châtel, & bannis, 460. N. 33. Particularités fur leur bannissement. JEANNIN (René) pré- 456-460. N. 34 - 37. Leur rappel est tion à Henri IV de la l'absolution accordée à Henri IV. 503.

JESUITES impHques

INCARVILLE, CONtrolleur général des finances, entre dans me part, 142-147. N. le nouveau conseil des

INFANTE D'ESPAGNE sentimens au sujet de (Claire -- Eugenie d'Autriche ) dessein de la faire épouser au cardinal de Bourbon, rendu inutile par les seigneurs, 201. 202. N. 34. pag. 250.

JOYEUSE (Anne de) l'un des mignons de Henri III. 416. N. 12.

JOYEUSE (Antoine Scipion, chevalier de Malthe, puis duc de) son parti en Provence, 124. affiége Villemur, 125. 131. y eft

défait & se noie dans duc de Savoye, &c. le Tarn, 131.

de ) cardinal, est en- cois de Dampierre, voyé par Mayenne en sieur de ) gouverneur Espagne, 266. N. du Catelet, 417. N.

Joyeuse (Henri de) comie de Bouchage, en Provence. 124

ĩ

ï

me, 14. N. 8.

.N. 33.

129. Ses succès en Savoye, IV, 208-216. La Ligue Dauphiné, contre le fait une députation à

410. JOYEUSE (François LIERAMONT (Fran-

LIGNYZ. Son parti

eapucin & cardinal, LIGUE (la) est bac-l'un des mignons de tue devant Noyon. Henri III, 416. N. 11. Autres pertes qu'elle fait, 29-32. Une grande partie de la Normandie lui est enlevée AGNY, pris par parHenrilV, 39.40.N. le prince de Pat- 24. Ses propositions & offres à Henri IV, 108. LANGLOIS, échevin 109. Ses troupes sont de Paris, est fait pré- battues à l'attaque de vot des Marchands, Saint Denis & au pasreçoit Henri IV, en sage de la Vienne, cérémonie, 315.316, mais elle gagne la bataille de Craon, 114. LAON, affiégé, 348. N. 1. 2. 3. Défaite de 367, est rendu , 407. ses troupes à Ville-LECQUES (Antoine mur, 129-132. V. PHIdu Pleix, sieur de ) LIPPE II. Conditions fecourt Villemur, 128. qu'elle veut imposer à Henri IV , rejettées , LESDIGUIERES (Fran- 189. 190. Ses chefs ne cois de Bonne de) peuvent s'accorder connétable, déconcer- aux états de Paris, 198re en Provence les 200. N. 33. Impudesseins du duc de Sa- dence de ses prédicavoye & de l'Espagne, teurs, 206. 237. N. 36. étoient ses vues, 229. ses ches contre Henri

ce prince, 232. 233. LORRAINS. Les Lor-Elle se sert des moines pour aftenter conla reddition de Paris, l'Espagne dans leur procès con- des Lorrains, 461. tre l'Université, &c. pagne, 452. Ses troupes sont chassées de ne-Marie de ) duches-Dijon & de Talan, 548, se de Montpensier, O suiv. N. 49. LIVAROT ( Jean

d'Arces de l'un des de l'armée de Henri mignonsde Henri III, IV, 487. 416. N. 15.

LONGUEVILLE (Henri d'Orléans, duc de ) fiége de Rouen, 57. L'un des chefs du 490. N. 54. bale contre Henri IV aux états de Paris, 202. 203. 362. N. 60. . Il emporte d'affaut Ham , 476.

Lorres, gentilhomme calviniste, se trouve à la défaite du grand convoi devant Laon , 376.

rains défaits, à Dun. Stenay, &cc. pris par tre la vie de Henri IV, le duc de Bouillon, 254. N. 7. Ses chefs fe 113. 114. N. 2. 3. La retirent à Soissons, à Lorraine se sépare de &c \$17. 318. N. 36. Elle avec la France, 450. soutient les Jésuites 451. Succès des armes LORRAINE (Charles 360. Sespartisans s'op- II, duc de ) ses briposent à la déclaration gues aux états de Pade guerre contre l'Es- ris inutiles, 199.200. LORBAINE(Catheri-

> vowz MONTPENSIER. Eux. Rendez-vous

Luz (Edme de Malain, baron de) négocie pour la conversion l'un des Catholiques de Henri IV, 213. Part mutinés pendant le qu'il a à la journée de Fontaine-Françoile,

Tiers-Parti, 151. ca- Lyon se rend à Henri IV, malgré le duc de Nemours, 343,344.

M.

MADAME CATHE-BON, duchesse de Bar fait venir le comre de Soissons en Bearn. LORRAINE (la) & 116, 117. & lui doa**287.** 

dont il est au siège de

Rouen. 52.

MAISSE (André) Hurault, sieur de ) services qu'il rend contre les séditieux, 350 N. 57. Il entre dans le conseil des finances, 445.

MAISTRE (le) pré-Adent du parlement, sa réponse au duc de Mayenne, auquel il faisoit des remontran-CCS, 205, 206, N. 35. din de ) propositions de d'Entragues, 248-251.

MANDOCE (Inigo de ) l'un des plénipocentiaires Espagnols aux états de Paris, Ì08.

seigneur de) l'un des 23. chefs catholiques du MARTEAU (Michel, 165. N. 23.

Paris, 198. prend verneur, 327, 328,

ne une promesse de Noyon, 208, & la Camariage, 275. qu'elle pelle, 348. ne peut remet à Sully, 286. empêcher la prise de Laon, 366. 371. 380. MAIGNAN Utilité est défait par le duc de Bouillon, 462.

÷.

MANTE. Conférences fur la religion qui y sont tenues, 223. N. 43. Assemblée des Calvinistes qui s'y tient, 245. N. a.

MARIVAULT (Claude de l'Me) se trouve à la journée d'Aumale, 64. N. 37. au siege de Laon, 370. à la défaite du grand convoi , 373. N. 63.

MARCK (Guillaume MANDOCE (Bernar- Robert de la) Frere de la duchesse de Bouilqu'il fait par le moyen lon, sa mort & son testament, 41, N. 26.

MARCE (Robert de la) pere de la duchesse de Bouillon, 41.

N. 26. MARSEILLE. Sa 16duction par le duc de Manou (Jean d'O, Guile, 437, 438. N.

parti de Henri IV, sieur de la Chapelle) traverse le traité de MANSFELD(Charles) Villars avecHenriIV. amene une armée El- 293.294. N. 24 p. 325. pagnole en France Ce qui se passa entre pendant les états de Sully&lui chez ce gou-

MARTINENGUE, son demande à l'Espagne 324.

aux Espagnols, 506. N, 62.

128. Il est du conseil de Paris, 198. des finances, 445.

MAUGIRON (Fran- Mayenne 416. N. 12.

conditions auxquelles & réponses à ses pro- gogne 411. N.

parti en Provence, la souveraineté de la Bourgogne, 145. De-MATELET, gouver- mandes qu'il fait faire neur de Foix, se jette à Henri IV, pour luidans Calais & le rend même par la ligue, 191, 192. Ses artifices contre le parti Ef-Matignon, maré-pagnol & contre fon chal de France, refuse propre neveu; & faude secourir Villemur, tes qu'il fait aux états N. 34. moyens que emploie çois de ) l'un des mi- pour exclure HenriIV gnons de Henri III, du trône, 208. 209. Il cherche à rendreson MAYENNE (Charles abjurationinutile,242. de Lorraine duc de ) s'oppose à la députarencontres à Noyon, tion des Parissens vers &c. où ses troupes ce prince,245.246. N. font battues, 28-30. 3. demande une nou-Il manque Mante & velle treve qui lui est Houdan, 32, 33. Il refusée, 266. 267. ôte punit l'infolence des le gouvernement de Seize, 61, 62. N. 34. Paris au comte de Beioint ses troupes à cel- lin, & le donne à les du prince de Par- Brissac, 110, 311. par me, 83. & est cause lequelilest trahi, 313. par ses mauvais con- N. 30 Il fait échouer seils des échecs arri- les desseins du duc de vés à ce prince aux en- Nemours, 343. N. 46. virons de Rouen, 89- Il marche au secours 93. Mémoire des pro- de Laon, où il tente positions qu'il fait au en vain d'y faire enroi d'Espagne, & des trer du secours, 366. 367. 380 381. cheril lui soumet la ligue, che à s'assurer la Bourpolitions, 142-146. Il qui se révolte contre

lui, 412. Fautes qu'il Moines, voyez REcommet dans cette oc- LIGIEUX.

calion, 485, 486. Rouxel, baron de ) l'un des officiers gé- la défaite du grand néraux, de la ligue, commence à traiter avec Sully, 260. N. 21. conclut fon traité, 291. 309. Difficultés qui lurviennent par ce

traité, 389. MAILLANT, lecrétaire du conseil des fi-

nances, 467. Mercour (Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de ) défait les troupes royalistes à Craon, 114. N. 3. Ses projets interceptés par Sully, 141. 142. Ses brigues aux €tats de Paris inutiles, 200. Ses succès dans la Bretagne, 409.

MESSILLAC ( Raimond de Restignac de ) secourt Villemur.

129. 130.

þ

1

ŗ

MILLY (Conférences de) ce qu'on y eraitoit, 258. N. 9.

MIREBEAU ( Jacques Chabot, marquis de ) part qu'il eut à la journée de Fontaine-Frangoife, 488. N. 52.

Montigny (Fran-MEDAVY ( Pierre çois de la Grange, feigneur de ) assiste à convoi devant Laon, 373. 374. N. 63. Audience qu'il a du roi 454.

MONTLUEL pris fur la ligue, 462.

MONTMORENCY (Henri de ) soutient le parti de Henri en Dauphiné, 124. secourt Villemur, 128. eit faic connétable : les fuccès en Dauphiné, 461. 462.6'empare de Vienne, 462. Motifs qui lui font appeller Henri IV en Bourgogne, 463.

Montpensjer (Henri de Bourbon, duc de ) ses expéditions militaires en Normandie, 39. 40. N. 24. perd la bataille de Craon, 114. N. 3, est blessé au siège de Dreux, 226. Part qu'il a dans le traité de l'amiral de Villars, 2054 296. en est récompenle par Henri IV, 323, Il propose à ce prince de rendre les gouvernemens héréditaires & souverains, 508. Il reconnoît & répare cette faute, 510, 511,

MONTPENSIER (Catherine-Marie de Lorraine, duchesse de ) traits de clémence & de générosité qu'elle reçoit de Henri IV, 318, 319. N. 38, 39. MONTPEZAT (Henri

Desprez de (envoyé par Mayenne en Espagne, 266. N. 14. MORLAIX, pris par

d'Aumont, 409. N. 4.

MORLAS, l'un des

chefs Calvinistes, se convertit; fort estimé de Henri IV, 171. N.

MORNAY (Philippe du Plessis) 7. n. 4. Lettre de lui à Henri IV, après le combat d'Aumale, 78. n. Il sert Villeroi dans son traité avec le roi, 322. MOTHE (Valentin de Pardieu de la) amene des troupes pour la ligue au siège de Rouen, 63, 64, 8a mort, 63. n. 36.

Moussy (N. Bouthillier de ( défait un corps de troupes de la ligue, 461, n. 39. N.

Assau (Philippe de) amene des troupes à Henri IV pour le siège de Rouen, 45. défait le comte de Mansfeld 4 462.

Mansfeld, 462. Nemours (Charles-Emmanuel de Savoye, duc de ) défend Paris contre Henri IV, 10. N. Son parti ne réufsit pas en Provence. 123. 124. non plus que fes brigues & fes defseins aux états de Paris, 200. 201. Traitement qu'il reçoit à Lyon, 343, 344. N. 45. Ses troupes font défaites & ses villes font prifes, 462.

NEMOURS (Henri de Savoye, duc de) voyez Saint Sorlin.

voyez SAINT SORLIN.

NEVERS (Louis de Gonzague de Mantoue, duc de) 362.

amene des troupes au roi & cherche à dominer dans le conseil, 19.21. mutine les Catholiques; seconde mal Henri IV à Bully, &c. 67. 68. N. 39.

Il se fait l'un des chess du Tiers-Parti, 151.

Ses brigues aux états

DES MATIERES.

de Paris, 202, envoyé GNES envoyé de la part à Rome prêter l'obé- de Mandoce à Henri dience au Pape, 241. IV, 248-251.

N. 1. Il est proposé Nuvs pris par le magouverneur de Cham- réchal, de Biron, 462, pagne, 425. & fait Ses démails

84. N. 43 , 44.

Normandie donne du Ses profusions, ses visecours à Henri IV pour ces, 415, 416. N. 11. le siège de Rouen, 46. Particularités sur sa Ses villes & gouver- mort, 418.419. N. 15. neurs se rendent à ce 16. ·prince, 308, 309.

la) 316. N. 34.

31. reprile, 108.

Tome II.

(François d') su-🗸 rintendant des 📆-Ses démêlés avec Sul- nances, 356. les gouly, 449. Il commande verne mal, & laisse les troupes du roi en Henri IV manquer de Picardie, 466. se brouil- tout, 2, 3. N. 2. jette le avec les autres chefs, les Catholiques dans la malheurs qui en arri- mutinerie, 106. 107. Il vent, 475, 476. N. 44. devient un des chefs du NEUFCHATEL mal Tiers-Parti, 151. s'endéfendu par Givry, tremet dans l'affaire de la conversion de Hen-NORMAND, l'un des ri IV, 213. se fait don-Seize, son dire hardi ner le gouvernement & insolent dans la de Paris, 214. N. 32. Il chambre du duc de sollicite pour les Jésui-Mayenne, 62. N. 35. tesdans leur procès avec NORMANDIE. La l'Université, 360. N. 58,

Oise (Georges de Noue (François de Brancas-Villars, chevalier d') rend le Ha-Novon. Prise de vre à Henri IV, 332. cette ville, 29, 30, N. 43. en obtient une pension , 414. N. 10. le Nuenes ou Orbo- suit à la campagne de

Franche-Comté, 494. particularités à ce sujet, OLIVIER (Séraphin) .7-9. N. 5. Joie qu'on sa réponse à Clément y rossent de l'abjuration VIII, qui refusoit d'ab- de se prince, & députa-Soudre Henri IV. 242. tion qu'elle lui fait mal-N.

Lyonnois contre la li- :33-39.

gue, 344.

vo1.'N.: p.: ∱03.

Neufchatel . 84.

dane ( N. de Pardailamalitates i 17.

Galviniste prend Cor- duit en habile général ·bie; 27/ le monve audie- dans cette coccation :

PARIS, Michelator- de Mayenne, +4. N. 8. \* Remis de wesiche numbes - Elaputand - Goubeil : a vec

gré Mayenne, 246-ORNANO ( Alphon- 248. Reddition de cene Ed') foutient le parti ville, & particularités de Henri IV en Dauphi- fur l'entrée qu'y fait né, 124. secoutt les Henry., 314-319. N. PARLEMENT de Paris

OSSAT (Arnaud d') s'oppole aux desseins de cardinal, acousé d'at- Mayenne & de la Litachement'à la Ligue, gue, aux états de cette examen de sa conduite ville ; arrêt qu'il rend & de ses sentimens, sur la succession à la couronne; ceux qui y eurent le plus de part, ALCHEVX, officier & autres particularités Calviniste, mis in- fur cer arrêt, 204. 205. justement aux arters N. 15. Brigues dans le pour la reddition de parlement en faveur des Jesuites contre l'uni-PARGENC Ou PAR- verhte les ourés, 3 60.

PARNE ( Alexandre lan de ) obligute com- Parnèle, duc de ) oblice de Soisons à fortir ge Henri IV à lever le de Bearn , & en est diege de Paris , 9. 12. N. s. se poste avanta-PARABBRE, Officiër seelement & le con-

age de Laton, 351,370. kon mot de dui au duc

DESTMATTERES. seine, 17. souffre plu- duc de Guise pour son

seurs échecs en se reti- traité, 422.

Perron (Jacques

rant, 17. 18. Il repatte la fomme, & virent au secours de Rouen, se. Il manque à prendre ce prince à Aumale, 17.1. fuiv. Paroles de lui fur eeve action,773N.41. H ropalielaSomme, 78. reprond le chemin de Ronen, 83.84. évite le combat, &f. & arrive dezant sRouen , 186. Echecsqu'al reçoit, dans il est envoyé à Rome lefiqueisales blossé, 90-93.(N. 47 Alt échappeià Honri W par la belle d'Evrenz, 236 137. N. mansouvreuau passage travaille avec Sully à la de la Seine , 95-97. Il réconcil ation du comrepalle en Fiandre, 113. te de Soullons avec le Samort pjugement für duc de Montpensier, ceremo t, 131. N.14. 276. Sa condoite à Ro-Ses projets ane sont me blamée, 503 & jusapoint luivis aux états tifiée, 100. N. 60.

Davy du ) cardinal , un des auseurs & promoteurs du Tiers-Parti Ly 1. devient favorable àiHenri W , 180-489. N-27, 28. Il instruit ce prince dans la religion Catholique, 230. a la principale part à sa conversion, & cherche auffrà convertir Spily, 236. prêter l'obcissance au pare & est fait évêque

to Paris, 196. N. 30. PELLEVE (Nicolas de) du cardinal, employé à cardinal, propole aux retirer la promesse de états de Paris le mariage mariage de Madame au sde l'infante d'Espagne comte de Soillons, 181, evec l'archiduc Erneft, 282.

PERRON (Du) frere

Les brigues inuciles, -201. N. 34. le retire à pagne, cherche à met-Soiffons lors de la red- tre le duc de Savoye en dition de Paris, 317.

PHILIPPE II, roi-d'EC-· possession de la Proven-

-Praisand, agent du -ce, 123. 124. Sa répon-

A a ij

le aux conditions qui du au prince de Parmes lui sont offertes par la 88. repris par Henri IV, Ligue & par le duc de Mayenne; son objet en

soutenant la Ligue, 142-150. Ses brigues aux états de Paris inuti-

les, 199, 200. Propositions qu'il fait à Henri IV, après son abjura- seil, 34. Conférence en tion, rejettées, 243.

Pile (La) procureur général de la chambre des comptes de Rouen, sert Sully dans le traité avec l'amiral de Villars, ·3 00.

Pisany (Jean de Vivonne, marquis de) député par Henri IV au pape qui refuse de l'entendre, 209, N. 39. envoyé à Rôme prêter l'obéissance au pape, 242.

PLAISANCE ( cardinal de ) légat. Ses brigues aux états de Paris inutiles, 201. N. 34. fe retire à Soissons lors de 🐇 . 117.

PONTAR

90. PONTCARRÉ (N. de) fert Henry IV à Paris contre les factieux, 359. N. 57.

Pontoise. La Ligue gue y établit son concette ville, 223. N. 43.

Pré (Du) employé à traverser le traité de Sully avec Villars, 299-306. H cft pendu, 306.

PRINCES du lang, SEIGNEURS OU GRANDS du royaume. Leurs brigues & leurs desseins aux états de Paris, 200. & Juiv. Etrange proposition qu'ils font faire à Henri IV , 508. 509.

PROFESSION DE FOI de Henri IV. Difficultés sur certe piéce levées par Sully, 237, 238. enen faveur de l'Espagne, voyée à Rome, 238. N.

PROTESTANS. la reddition de Paris, mélintelligence avec les Catholiques de l'armée. POITIERS. Blocus de cause de la levée du siécette ville, 115. N. Elle ge de Rouen, 82. 83. se rend à HenrilV, 343. Ils refusent de poursui-ER ren- vre le prince de Parme

MATIERES. après son passage de la Seine; leurs vues, 103-107. Ils perdent la bataille de Craon, 114. N.3. & battent les troupes do la Ligue devant Villemur, 129-132. Ils rejettent les conditions offertes par la Ligue à Henri IV, 192-194. Ils consentent aux conférences avec les Catholiques, 209. Leurs miniftres trabiffent leur religion par flaterie, 230. 231. Les chefs se montrent plus difficiles sur l'article de l'abjuration de Henri IV, 231, 232. N. 48. Ils y consentent enfin , 135. Ils s'oppo-Tent à la treve, 246,

qu'ils Mefures prennent contre l'autosité royale, 399. 400. Ils tiennent un synode à Sainte-Foi, 401. Mauplaisanteries vailes

qu'ils font sur la cérémonie de l'absolution de Henri IV, 500. N. 60.

Agny (M. de)a Al audience du roi,

RANDAN (Jean-Louis crétaire d'état, a gran-

de la Rochefoucault comte de ) perd la bataille d'Issoire contre les Calvinistes, 1 N. 1.

REGNARDIERE (La) bouffon de la cour, dil-

gracić, 444. N. 26. Reistres , Lanfque nets & autres troupes étrangeres. Nouvelle levée de ces troupes faite par Bouillon, amenée au siége de Rouen ; 45, 46. où ils se mutinent, 51. Leur réponse à la demande qu'on leug fait, s'ils sont disposés à poursuivre le prince de Parme, après le passage de la Seine, 106, 107.

RELIGIEUX & MOI-NES forment un régiment au siège de Paris, 9. N. 5. Leurs complots contre Henri IV, 2547.

257. N. 7. 8.

RETZ ( Albert de Gondi, duc de ) la connoissance du traité du due de Guise lui est ôtée, 422. & suiv. Il est du nouveau conseil

des finances, 445. Révol (Louis) se-

A a nj

156 N. 21.

#8. 427.

Kla Ligue, 1 658 N. 23. lens, 478-482.

Rieux, commanfend avec valeur, 32.

le prince de Parme, 17:

quy de ) suit Henri IV à la campagne de Franche-Comié, 495. N. 56.

ROCHETTE (La) agent du duc de Guile 330, 539. pour son traité. 422.

dre Louviers, 38, 39. mission ly avec Villars, 199, 300. N. 26.

Rosieres (Madame des ) amie du cardinal C AINT BONNET (N. de Bourbon, 175. 353. de) reçoit chez lui

Rosne (Chrétien de Sully, 269. Savigny, baron de) l'un SAINT GENIES (Ehe

de part dans le parti de la Ligue, ansene des que prit Menti IV de troupes au lecours de changer de religions, Noyon, 31. N. 19. & au sége de Rouen, 63. Ni Rutinis le révolte 36 L'un des quatre ma-

cottere le duc de Guile, réchaux de France, faits & se rend'à Henri IV, par la Ligue, 192. N. 19i Illprend le Câtelet RIEUX (Renéde) de & la Capelle, 476. dé-

Sourdeac, l'un deschefs fait les François à Dour-

Rouen est affiégé, dine de Noyon, s'y dé- 45. 46. Fautes faites dans l'attaque, 48, 49. RIGAULT défend bra- N.3 1. Tranchée empor-

Vement Corbeil contre técà différentes fois par Henri IV & par l'amiral

Rissey (N. de Cre- de Villars, 52. 53. Vigoureule défense de ce gonverneur, 60. 80.

DOYER VILLAR'S CETEmonic de la reddition.

Ruse, ficur de Bean-ROLLEY (du) offi- lieu (Martin) secrétaire eier royaliste, fait pren- d'érat, 7. N. 4. a compour traiter rraverse le traité de Sul- avec ceux du duc de Guile, 422. cft revoqué, 424.

des officiers généraux de Gonzault, seigneur

DES MATIERES.

de Badefou de ) beaufrere de Sully, 380, N. d'Epinai, sieur de ).

67.

demoiselle de recher- reddition de Paris, 314. son frere, 380. N. 67. des mignons de Hearis

SAINT GEORGES (N. HI, 416 N/12. Bourgogne, 461. N. 38. Henri III, 416 N. 12. Part qu'il a à la journée S'AINT SORLIN (Hen-489. N. 53.

MOUVE, 64.

SAINT PAUL ( Brandes troupes du roi dans Voyer Binon. cette province, 466.

dt ) amene les troupes Flarlay de ) l'un des de la Ligue au siège de chefs du parti Calvinist Rouen, 63, 64. N. 361 to, 171. fere Villeroy est un des quatre maré- dans son traité, 3122 chaux de France, faits Son caractere, ses serpar la Ligue, 192. N: vices, 440, 441. Ses 29. tué par le due de railleries & bons mots Suife, 436, N, 22, for la belle Gabrielle

54.61 Saint-Luc (François. grand-maître de l'arril.

SAINT GENIES (Ma- leric , contribuc à la chée en mariage par le Ni 31. le trouve au siémaréchal deBiron, pour- go de Laon, 370 esbun-

d'Aussonville, sieur de) SAINT MEGREN (Paul) conduit avec succès les, Stuard de Caussade de) troupes de Lorraine en l'un des mignons dede Fontaine-Françoisé, ri de Savoye Nemours, marquis de ) vient à

SAINT GERAN ( NJ Lyon au secours du ducde ) combat où il se de Nemours, 344 Ni

47.

SAINT CATHERINE oois d'Orléans, comte (Nort-de-) attaqué malde ) gouverneur de Pi- a-propos au liógo de cardie, l'un des chefs Rouen, 48 49. N. 31.

SALIGNAC (Jean de N: 43. défair devant Contault de pl'un des Dourlens, 478-483. chefs Processans, 174.

SAINT POL (Antoine SAMOR (Nicolas de

A a iiij

l'empêchent d'être fait teuil, 156. N. 22. est Services qu'il rend au des finances, 445. 10i en Lorraine & en Suisse, 451-453. Motifs qui lui font appeller Henri IVen Bourgogne, 463. 464. Il refule à Elisabeth de lui remettre Calais, 506. N. 62.

SANTENY entre dans le nouveau conseil des

finances, 467.

SAÔNE. Belles actions de Henri IV contre les Espagnols & la Ligue au passage de cette riviere, 495. 496. N. 56,

57.

SAULT (Chrétienne d'Aguerre, comtesse de) son parti en Provence, 124. N. 10. y favorise celui du roi, 43 8.

SAVOYE (Charles-Emmanuel, duc de) se Ligue, & réussit mal en Provence, 123.124. N. 8. Ses brigues aux états de Paris, inutiles 199. 400. envoie du secours au duc de Némours à Lyon, 344.

Schomberg (Gal- 61,83. pard de) comte de Nan-

surintendant, 442-445. fait membre du conseil

SEDAN (ville & principauté de ) donnée par la duchesse de Bouillon à son mari, 392, 393.

Seguier (Antoine) avocat général, favorise les Jésuites dans leurs procès contre l'Univerlité, &c. 360. N. 58.

SEGUIER (Jean ) préfident au parlement. Bon conseil qu'il donne à Sully mécontent. 139,149.

SEIGNEURS GRANDS du royaume,

voyezPRINCES du Sang. Seize (Les) quatre sont pendus, pour avoir fait pendre le préfident Briston, &c. leur inso-

lence, 61, 62. N. 34, 35. SERMENT fait par les joint à l'Espagne & à la chefs de la Ligue contre Henri IV , 216.

SEURE OU BELLEGAR-DE, ville de la Ligue, 496. N. 57.

SFONDRATE conduit les troupes de Grégoire XIV au siège de Rouen,

SIMIERS ( Jacques

DES MATIERES.

fieur, 260. N. 10.

l'Hôpital-Vitry, dame lui en Bourgogne Hende) contribue au traité ri IV, 467. qu'il quitte de Villars avec le roi, 260, 261. 293. 298. 109.

SIXTE-QUINT, Sa mort, 61. N. 3,3.

sureté pour la Ligue, Laon contre Henri IV. faite par les royalistes, place, 407. 408.

461. N. 39.

de Bourbon, comte de) IV. 206. N. 36. 116, 117. Son caracté tholiques opposés l'un des chefs du Tiers- P. 362. Parti, 151. Ses vues & Souvray (Gilles de) ses brigues aux états de l'un des favoris de Hen-Paris, 202. Il se rac- ri III, 416. Son éloge, commode avec le duc 416. N. 12. de Montpensier, 274. que les Espagnols cher- qu'il fait de la part de che à jetter dans l'Espagne à Henri IV, Laon, 36%. est fait après son abjuration, grand maître de la mai-rejettées, 243.

de) grand maître de la 425, Il demande la garderobe de Mon- présidence du conseil des finances, qui lui est SIMIERS (Louise de refusée; & suit malgré ensuite, 477. Insulte que ses officiers font à Sully , 472. 473.

SOMMERIVE (Charles-Emmanuel de Lor-Soissons, ville de raine, comte de) défend 149. Sa garnison est dé- 348. N. 50. rend cette

SORBONNE. Haine Soissons (Charles qu'elle porte à Henri

passe en Béarn dans le Sourdis (François dessein dépouser Mada- d'Escoubleau , marquis me, & n'y réussit pas, de) l'un des chefs Care, 117, 118. Il devient Henri IV, 166. N. 23.

STUNIGA OU CUNIGA 278. Il défait le secours (D. Baltazar de) Offres

son du roi, après la Sully (Maximilien mort du duc de Guile, de Bethune, marquis de Gisors, dont on lui suisa

de Rolhy, puis duc de quels il expolo la vie 🛴 Sully) mécontentement 55. Entretien entreum qu'il a des gouverne- sur les mutineries desmens qu'on lui refuse, Catholiques de l'armée, 5: Il se trouve au siègn 56. Il cherche à faire de Paris , 7. & faiv. & rendre Rouen par intelaux expéditions qui sui-ligenco, 57, 68; Il suitvent la levée de ce sié- Honri à la rencontre duge, 16. & Juip. le laift prince de Parme, 59. &: Remontrances refuse le gouverne- qu'il lui fait sur la témément, 20, Il se retire rité avoc la quelle il s'exmécontent , 21. va- pose, 61. Il se plaint-de visiter ses biens, déga- la conduite du duc de ge d'un mauvais pas Nevers à Bully, 67. 68. Clermont - Tonnerre, N. 39. fe trouve as 24. 21. Aventure de combat d'Aumalie, 71. Chartres où il manque. & shive & à toutes los mêtre tué, 25. & Liv, expéditions aux envi-Bettre qu'il réçoir rons de Rouen, 89. & d'Menri IV, 27. Ni 16. Suiv. Ikappuie le sentimanque l'entropnise ment de pourshivne le qu'il projette à Mante prince de Parme, apide contre Mayenne, 36, 64 fon pallage do la Suine, fir. Ilva voirmadame 98. 8 fir. Il époule do Chatenupero, 42. fe madame de Cliacoanfaille d'un bareau riclie- pore, 134 Ni 15. ft rement charge, 43. & tirochez hispanmecon-Air. fuir Henri IV au tentemont, 1-3,9. 6 fuir. liège de Rouen, 45. Neledetrompé, 139 insuppose à l'avis de Bi- tercepte les papiers de son fur la maniere d'at- la lingue & du Tierssaquer la place, 47. 48. Partis tenour de ces piése trouve à l'attaque de ces, 141-193. qu'il porla tranchée, 12. remon- te à Henri, 150. Motifs treau roi les périls aut- qui l'obligens à caches

la confiance que le roi Paris, 247: & présente avoit en lui , 162. & au roi un envoyé Espafuiv. Véritables feuti- gnot, 2481 250. Il s'opmens de coministre sur pose à la députation de la Religion, 167. 168. La-Varenne en: Espa-N. 24. Il fait embrasser gne, 251, 252. comques, 174. 174. Ses enavec Belloganne, 176. 177. avec les Duret, 180. 189 Autre entretien & conseil qu'il donpe à Henri IV sur sa conversion. 217-221. Parr qu'il a à la prise de Dreux, 224-227. done refulé, 227. Aven qu'il fair en faveur de la Rehigion Catholique, 228. N. 45. Il opine concre l'avis des Protestans dans leurs affemblees, 244. Sa réponte à Du-Perron qui l'exhortoit à changer de religion, 236. Dernier servico qu'il rend dans l'affaire

aux Protestans le parti mence à négocier avec de traiter fur ce flijer Villars, Medavy:, &c. avec les chefs Catholi- 26002621 Premier voyage qu'il fair à Rouen à tretiens & négociations ce sujet; sa réception au fort Sainto Catherine 269-271. Il réconcilie 17.8 & avec du Perron; le duc de Montpenfier; avec le comre de Suilfons 274-2771 80 rotire la promesse de mariage deMadame& du comte de Soiffons, 279-2874 14 traire avec la duchesse le gouvernement luiest d'Aumale pour la reddis tion de fon mari, 29%. Nr. 22. avec Medaves zon, aven l'amiral de Villars, 294. Difficultés à conclure ce maité 29 6- 3000 concluenting 3000-3071 Ainfi que plus figure autres. Son crewe siemaven Hemilly des fujet , 1192 728. Il 1986 tourne à Rouen & yro de l'abjuration de Hen- coir l'hommage du cerri IV, 238-240. Il fait te ville & de Vilhars. accorder une seconde 331.332. Aventure plaigrève aux députés de sante quilui arrive aves

Boisrosé, 333-336. Sa 395-399. Où il pénétre délicatesse dans les gra- le but de sa politique & tifications & les présens son caractere, 401.404. qu'il reçoit de sa majes- & en rend compte au té, 337-340. N. 44. Il roi, 405. Il est retenu à va fervir au siège de Paris par les affaires de Laon , 3 40. 3 49. Les af- l'état , 413. Il est charfaires du gouverne- gé du traité du duc de ment le rappellent à Pa. Guile, qu'il conclut, sis. Conversation qu'il 424-427. Son apologie a avec le cardinal de sur ce traité, 433-436. Bourbon, 352-455. N. se justifie contre les 93. Motifs qui le por- plaintes du duc d'Epertent à soutenir les Jé- non, 432-433. Son senfuites, 3 54.3 5 5. Il éclai- timent sur les abus dans re les démarches des sé- les finances, 447.-448. ditieux, 358. & assoupir Ses démêlés avec le duc le procès des Jésuites de Nevers l'obligent à contre l'Université, &c. sortir du conseil des fi-363. Il retourne à Laon nances; il est fait secrérendre compte au roi, taire d'état, 450. Il 366,367. assiste à la dé- s'oppose a la déclarastite du grand convoi, tion de guerre contre 371-376 est employé l'Espagne, 452. N. se à penetrer les desseins trouve au moment de Biron, 380. donne qu'Henri IV. est blessé avis de l'approche de par Chatel, 454. reçoit l'armée des Espagnols, le roi à Moret, 368. 382. 383. Autres servi- 496. rentre dans le conses qu'il rend dans cette sen, d'où la mauvaise accasion, 387, 388 puis conduitedes conseillers à Sedan; motifs de ce l'oblige encore à se revoyage, 392. son sen- tirer, 468. 470. Sa quetiment-sur cette forte- relle avec les officiers resse, 395. Entretiens du comte de Soissons. m'il a avec Bouillon, 472-474. confere avec

## DES~MATIERES.

le roi à Moret, 496. 497 examine la conduite de Dossar par rapport aux accufations faites contre lui, 503, 504. Son entretien avec le roi fur les défastres arrivés en Picardie, 514. 515. Il refuse d'accompagner Bouillon à Londres & découvre les piéges que lui tendent ennemis dans le confeil, 517. 518.

: Sully (duchesse de ) Voyer CHATEAUPERS

( madame de )

Suresne. Conférences en cet endroit entre Henri IV & les Catholiques, 209. 210. N. 246. N. 3.

SURINTENDANCE DES FINANCES Supprimée par Henri IV, 445.

т.

MANNES (Jean de.Saulx, vicomte de) est battu, & fait prifonnier devant Noyon, 29, 30. N. 18 Chassé de Dison par les troupes du roi, 484. 485.N.48. Taxis (Jean-bap-

plénipotentiaires Espagnols aux états de Paris, ses brigues inutiles, & fautes qu'il y fait, 1 98. & fuiv. Offres qu'il fait à Henri après son abjuracion, rejettés, 243,244.

TERRA NOVA (due de ) amene du secours à la Ligue contre les

Lyonnois, 344.

THÉMINES (Pons de Lauzieres de Cardaillac de ) défend Villemur & y défait les troupes de la Ligue , 126. 127. N. 11.

THERMES (Jean de Saint Larry de, ou Auguste baron de ) l'un 40. Trève de Surene, des mignons de Henri III, 416. N. 12.

Thou (Nicolas de) sacre Henri IV à Chartres, 274. N. 19.

Tiers-parti. Comment il s'est formé; ceux qui le composoient, 1 5 1. Ils sont accusés de vouloir se défaire également de Henri IV & du duc de Mayenne, 152. N. 19, Ses desfeins de déclarer roi le cardinal tiste comte de ) l'un des de Bourbon, 132. N, 29.

TIRON' ( Philippe Des-Portes , abbé de ) s'emplose pour le traité de Villars avec Henri parlement, opine en fa-IV. 293-298. N. 23. P. veus de l'hérédité de la 105. 309. 325. 328.

TONNERRE ( Fran- Paris, 205. N. 25. cois-Henri come de ly ,-23.

Toucher (. Maric.)

149. N. 52.

Tour (Jean de la) prêtre, trabit la Ligue. 416. N. 12. & aide Henri IV à pren-N. 23.

TREMBERGURT Bourgogne à la tête des N. 37. troupes Lorraines, 4 6 1. N. 28.

TREMOUTLLE, duc a FI No6. de Thouars (Claude de 71.

'AIR ) Gaillaume du ) conseiller au

couronne aux ésats de

·VALETYE ('Bernard Clermont & de ) entre- de Nogaret de la )-amiprend en vain de s'em- ral de France. Parcicuparer de Joigny, 22. N. larités sur sa vie & son 12. est dégagé par Sul- gouvernoment en Dauphine, 121. 122: N. 6. est tué au flége de Roquebranes 125. L'un des mignons de Henri III.

VALETTE (Jean-Louis dre Louviers, 77. 38. de Nogaret de la Moyer

EPBRNON.

VARADE (Picerede) ( Louis de Beauveau, Jésuite, impliqué dans fieur de ) fes fucees en l'affaire de Chatel age.

VARENNE! ( Godilanme Fouquer de la Edé-TREVE de Tutene, puté vers Mandoce par 246. N. 3. de Saint De- Henri IV, 251. Partiesais, 247. Autres treves larités fur la fortune. refusées, 266, 267. Bons mots à ce sujet,

Vendôme (Célarde 12) a beaucoup de part Bourbon, duc de ) fils à la victoire de Fontai- de Henri IV & de la ne-Françoise, 491. N. belle Gab ielle, legitiant sagar Delloin de lui

DES MATIERES.

Suire obtenir la Fran- Il se soumet au roi, che-Comté, 464.

s'entremet pour la con- tirer de Rouen, 329. version d'Henri IV,213. Son éloge, 308. Céré-

pour les Jéluires contre & de celle de Rouen. l'Université & les ourds 330. & suiv. Il vient à

de Paris, \$60.

Denis, 114. N.1.

Brancas ) amiral de Douslens, 480. 481. Il France, se prépare à dé- est tué, 482. Examen fendre Rouen contre de la conduite en cette Henri IV ,146. N. 29. occasion ,1482. N.146, Sa vigoureule défense 47. Vyyzz Pouillon. ce siège, 53. & faiv. Autres belles actions de de Brancas,) chevaher ce gouverneur, qui ob- d'Oile-Vpyez OisE. ligent Henri IV.a.lever le siège, 80. & surv. Il cette ville, 125-131. refuse au comte d'Essex de se battre en duel,8 ... de sa négociation avec d'O, 418. N. 15. Sully, 260. rompue, 265. reprise, 269. 170. Caractere de ce gouverneur, 271. N. 17. Conavec le roi, 293. & suiv.

307.308. 342. Il oblige VERRIERE (N. de la) les Espagnols de se re-VERSCRIS., avocat monie de sa reddition

la cour.; louanges que

Vic (Dominique de) méritent son désintéresdéfait le chevalier d'Au- ment & la conduite. male à l'attaque de S. 342.Il conduit les trou-

pes du roi en Picardie. VILLARS (André de .466. Savaleur devant

VILLARS ("Georges .

VILLEMUR .. Siégo de

VILLEQUIER (Charlote - Catherine de ) N. 44. Commencement femme du surincendant

VILLEROI (Nicolas de Neufville) ministre d'état. Il fait des propolitions à Henri IV de ditions de son traité la part de la Ligue, 108. 109. L'un des chefs du N. 25. Ses emporte- Tiers-parti, 151. Ses mens contre Sully, 297. véritables sentimens sur

160 la Ligue, sur l'Espagne la conversion de Henri & sur Henri, 172. 173. IV, 213. rend Meaux N. 26. Autres condi- au roi, 267. Sa répontions qu'il fait à Henri se au duc de Mayenne, IV de la part de la Li- 267. N. 15. Il contrigue, 189-193. rejet- bue au traité de l'amitées, 194. Il est accusé ral de Villars, 294. 125. d'avoir fait faire un ser- Il suit Henri IV à la ment aux chefs de la campagne de Franche-Ligue contre ce prince, Comté, 495. N. 56. 214. 216. & justifié à cet égard, 214. N. 42. RIS. Son procès contre Il fait son traité avec les Jésuites,359. 360. le roi, 322. Justification N. 58. 59. pag. 363. des reproches que Sully N. 61. lui fait à ce sujet, 322. N. 41.

au

Université de Pa-

Амет (Sébastien) VITRY (Louis de Lfait à Henri IV des l'Hôpital, sieur de ) propositions de la part amene des troupes de la ligue, 108. 109. siège de s'emploie utilement Rouen, 63. N.36. s'en- pour la conversion de tremet dans l'affaire de ce prince, 213. N. 42.

Fin de la Table du second Volume.



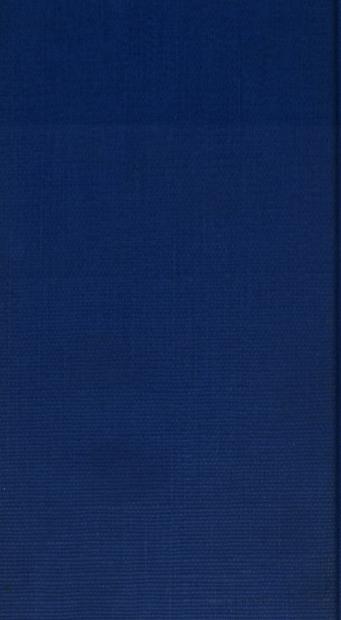